

Digitized by Google

# HISTOIRE

DE LA

CONDANNATION

D E S

# TEMPLIERS,

Celle du Schisme des Papes tenans le Siege en Avignon & quelques Procès criminels,

Par Monsieur l'IERRE DUPUY Conseiller du Roi, en ses Conseils, & Garde de sa Bibliotheque.

Edition nouvelle augmentée de l'Histoire des Templiers de Mr. Gurtler & de plusieurs autres Pieces curieuses sur le meme sujet.

TOME PREMIER.



A BRUSSELLE, Chez François Förrens,

MUCCXIII.

Avec Privilege da Roi.



### AVERTISSEMENT

A U

### LECTEUR.

'Eminente vertu de feu Monsieur Pierre Dupuy, ses rares qualitez, & la prosonde connoissance qu'il s'étoit

acquise de l'Histoire de France, & de tout ce qui concerne les Droits du Roi & de sa Couronne, sont si connuës, & sa memoire est encore si recente & en si grande veneration parmi les Savans & les vrais amateurs de leur Patrie, qu'il n'est pas besoin que je vous fasse ici un long discours, pour vous inspirer de l'estime, ou pour micux dire, de l'admiration ni pour sa

#### AVERTISSEMENT.

personne, ni pour ses ouvrages. Mais parce que vous auriez peutêtre quelque sujet de vous plaindre gn'on ait tardé si long-tems à publier tant de belles productions de son esprit, vous devez savoir que les mauvais tems qui se sont passez depuis son decès, & dont Paris a ressenti les plus rudes atteintes, ont empéché son frere, qu'il a laissé heritier de ses Memoires & de ses travaux, aussi bien que de ses vertus, de donner cette satisfaction au public, quelque passionné desir qu'il eût de le faire plutôt. Il n'est pas pourtant demeuré oisif durant cét intervalle, & le premier soin qu'il a pris après une perte si sensible, & dont il portera le regret jusqu'au tombeau, ç'a été d'eriger à l'honneur du defunt un magnifique monument qui a été construit avec tant de solidité par la main d'un excellent Ouvrier, que sa durée ne sera pas moindre que celle de l'éternité: Je veux dire l'Histoire de sa vie

### AU LECTEUR.

écrite par Monsieur Rigault, dont bien que le nom soit si illustre dans la litterature, il semble neantmoins qu'en cette derniere piece (que l'on peut dire être comme les derniers accens de sa voix, n'aiant pas eû de tems que ce qui lui étoit necessaire pour y mettre la derniere main) il se sôit surmonté soi-méme, aiant representé avec une élegante expression, & gravité de stile merveilleuse, les belles qualitez de son ami, avec une si naïve description de sa vie, de ses mœurs, & de ses études, qu'il semble que ce soit comme un portrait vivant du defunt, & sur lequel on peut former un modèle d'une vie privée, non oysive ni faineante, mais toûjours dans l'action, emploiant le tems qui lui restoit des frequentes visi-tes de ses amis & des Personnes de la premiere qualité, en des études très-serieuses. S'étant donc aquitté de ces premiers devoirs, il a tourné toutes ses pensées, à la pu-

### AVERTISSEMENT.

blication des ouvrages de son frere, tant pour l'amour qu'il porte au public, que pour satisfaire à ses dernieres volontez, puisqu'il l'a rendu depositaire d'un si riche trésor pour lui en faire part. Les premieres pieces, mon cher Lecteur, gn'on vous donne maintenant, sont de poids & de consideration, & traitent de matieres très-importantes, G qui n'avoient pas été examinées. jusques ici selon lenr merite. Le Procès des Templiers, qui commence ce Recueil, n'avoit point été fidelèment rapporté, ni accompagné des preuves authentiques, & dont l'autorité ne peut être contestée, puisqu'elles sont tirées du Tresor des Chartres du Roi, à l'Inventaire duquel Monsieur Dupuy à tra-\*M.T. vaillé depuis tant d'années. \* Ce son Col-manquement de memoires & d'indans ce structious a donné sujet à une granae aiversité de jugemens que nous vozous dans les Historiens, la plûpart fort desavantageun à la memoire du Roi Philippe le Bel, par-

legue

### 7 AU LECTEUR. A

ce qu'ils ignorment les fondemens de cette condamnation, qui consiftoient aux preuves, qui sont ici re-

presentées.

L'Histoire du Schisme dont l'Eglise sut travaillée l'espace de quarante ans, qui vint ensuite de ce Procès, est deduite si exactement, & avec des circonstances qui ont été prises de divers memoires, registres, & autres actes, tirez tant du même Tréfor des Chartres que d'autres lieux, que la letture n'en peut être que très-utile & très-avantageuse au public, particulierement en ce qui concerne le Gouvernement & la police de nôtre Eglise pendant le tems de la soustraction de l'obeissance des Contendans au Pontificat; & les Francois y trouveront des exemples de resolutions prudentes & genereuses de leurs Ancestres.

L'on ajoute à la fin quelques Procès criminels qui ont été faits par le commandement de nos Rois à des Princes & à d'autres per-

### AVERTISSEMENT.

fonnes éminentes qui ont auffiété tirez des actes mêmes. Comme la lecture de ces pieces seroit très ennuyeuse à cause de leur prolinatés on trouvera dans oette narration comme un abregé de ce qui sert pour la connoissance & les instructions de telles affaires.

Pour ce qui ch du stile; il est facile, sans affectation, & proportionné à la qualité des sujets qu'il traite. Mais comme il manque toûjours quelque chose aux ouvrages qui n'ont pas eu la derniere main de leurs Auteurs, les plus scrupuleux pourront peutêtre trouver quelque chose à redire à ceux ci ; la plupart des Ecrivains d'aujourd'hui s'étudiant plus soigneusement à la cadence des periodes, & à l'agencement des paroles, qu'à la folidité des matieres; ce qui fait que leurs Lecteurs en rapportent peu d'instruction. Je vous prie donc, mon cher Lecteur, d'excuser les defauts qui se pourroient rencontrer aux ouvrages que je vous presente ici.

### ब्रिक्ष बिक्र ब्रिक्ष ब्रिक्ष ब्रिक्ष ब्रिक्ष ब्रिक्ष

### ELOGE

DE

### M. PIERRE DU PUY,

Tiré du Livre des Hommes Illustres par Mr. Perrault de l'Academie Françoise.

> L seroit mal aisé de dire si c'est du costé du Sçavoir ou du costé de la Vertu que celuy dont je parle a me-

rité davantage d'estre consideré. L'Employ de Garde de la Bibliotheque du Roy, dont il estoit infiniment digne est un préjugé de sa suffisance, Es ouvrages, qui font l'admiration des Sçavans, en sont une preuve, qui ne peut estre contestée.

A l'égard des mœurs, il n'y en eut jamais de plus douces, de plus reglées, ni de plus aimables; beaucoup de pieté & de modestie, une bumeur obligeante, une parfaite in-

### ELOGE,

tegrité & un amour très-ardent pour sa Patrie formerent son caractère. Il avoit encore un discernement admirable pour les affaires, quelques embarrassées qu'elles fussent, il trouvoit d'abord le point qui les décidoit. M. le President de Thou son Allié, qui se connoissoit si bien en hommes de merite, n'avoit point de plus grand plaisir que de s'entretenir avec luy, & Monsieur Rigault sut admis pour tiers dans leurs sçavantes conversations.

On peut dire que la passion dominante de Monsieur Du Puy estoit l'amour de sa Patrie. Presque tous ses Ouvrages ne tendent qu'à luy faire honneur, qu'à en faire valoir, sà a en relever les avantages. Aussi dès qu'il sut de retour d'un Voyage qu'il sit en Hollande avec M. Thumery de Boissie Envoyé par le Roy; où il renouvella l'amitié que son Pere avoit entretenuë avec tous les seavans Hommes des Pays-bas, il travailla à la recherche des Drouts

### DE M. DU PUY.

du Roy & à l'Inventaire du Tresor des Chartres, dont l'examen, qu'il fit soigneusement, luy donna une parfaite connoissance de tout ce qui regarde nostre Histoire. Il embras-Sa avec une joye incroyable la commission qui luy sut donnée de justissier avec Messieurs le Bret, & de Lorme, les Droits du Roy sur les trois Eveschez de Metz, Toul, & Verdun, & les usurpations du Duc de Lorraine sur ces mesmes Eveschez. Tout le poids de cette Commission tomba sur luy, il en dressa tous les Inventaires raisonnez, & sournit quantité de Traittez & de Memoires pour la verification des justes prétentions de la France.

Pour estre convaincu de son amour pour sa Patrie, & de son zele pour l'avantage de la Couronne, il ne faut que lire les titres de ses Ouvrages, dont voicy une succinte énumeration. Traittez touchant les Droits du Roy sur plusieurs Estats & Seigneuries: Recherches pour

### ELOGE,

montrer que plusieurs Provinces & Villes du Royaume sont du Do-\* Ces maine du Roy\*; Preuves des liber-Traintez tez de l'Eglise Gallicane; de la Loy ne sont le la Loy pas rous Salique; Que le Domaine de la de luy. Couronne est inalienable; Traitté Son des Appanages des Enfans de Fran-Colle- ce; Memoire du Droit d'Aubeine, a fait la & plusieurs autres de la mesme naplus ture. Il n'avoit pas de plus grande grande grande partie, joye que lorsqu'il découvroit un Ticomme tre qui ajoutoit quelque chose à la on peut gloire du Royaume, ou qui luy les M2-estoit de quelque utilité. C'estoit nuscrits une espece de Conqueste à son égard Traittez qui luy donnoit plus de plaisir, que qui sont s'il avoit augmenté son propre Pabliothe- trimoine. que du Il mourut à Paris le vingt-sixié-Řоу.

me Decembre 1651. âgé de 69. ans. M. Rigault écrivit sa vie, où l'on peut voir plus au long les qualitez admirables de cet excellent Homme. Monsieur Valois fit son Oraison funebre, & presque tous les sçavans Hommes de son temps firent son

### DE M. DU PUY.

Eloge. Il donna sa Bibliotheque au Roy, aprés avoir accrû celle de Sa Majesté d'un trés-grand nombre de Livres tant imprimez que manuscrits. Luy & son frere prirent soin de la Bibliotheque de M. de Thou aprés sa mort, & la rangerent de la maniere qu'on la voit dans le Catalogue imprimé en 1679, qui est le plus beau modelle dont on puisse Je servir pour dresser une Bibliotheque.

Son frere Jaques Du Pay Prieur de S. Sauveur prit le soin de l'édition de ses Ouvrages posthumes & fut Garde de la Bibliotheque da Roy après sa mort. Il continua à entretenir les doctes Conferences qui s'y faisoient tous les jours, & où ce qu'il y avoit de plus habiles Gens & de grands Personnages pendant la vie de tous les deux, prenoient un extrême plaisir de se trouver. Il nous reste une infinité d'excellentes choses qui ont esté dites dans ces Conferences & qui sont venuës à

### ELOGE, &c.

nous sous les titres de Puteana, de Thuana & de Perroniana. Ces Conferences estoient si estimées & le Public témoigna un sigrand regret de les voir finir, que M. de Thou les continua dans son Cabinet jusqu'à la vente de sa Bibliotheque, aprés quoy Mr. Salmon Garderolle des Offices de France qui avoit entrée dans ces Conferences, les atenuës chez luy jusqu'à samort, & M. de Villevault son gendre Maistre des Requestes reçoit presentement dans la mesme maison cette Assemblée qu'on appelle encore le Cabinet, parce qu'elle s'appelloit ainsi du temps qu'elle se tenoit dans le Cabinet de M. de Thou.

HISTOI-

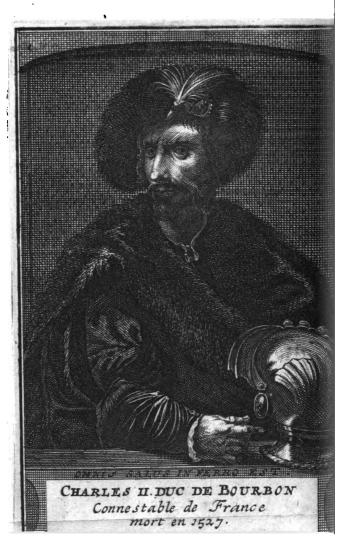

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 



## HISTOIRE

DELA

CONDANNATION

DES

# TEMPLIERS.

Es grands Princes ont je ne sçar quel malheur qui accompagne leurs plus helles & genereuses actions, qu'elles sont le plus souvent tirées à contraire sens, &

prises en mauvaise part, par ceux qui ignorent l'origine des choses, & qui se sont trouvez interessez dans les partis, puissans ennemis de la verité, en leur donnant des motifs & des sins vitieuses, au lieu que le zele à la vertu y prend d'ordinaire la meilleure part. Ce mal tire son origine de nôtre naturel depravé, qui tourne la prudence en fraude, la constance en hypocrisie, la hardiesse & generosité en impetuosité & temerité, la preud'homie & droite intention en ambition & avarice. Les hauts & vertueux faits de nôtre Roi Philippes le Bel, un des grands Rois qui ait gouverné.

DE LA CONDANNATION

nôtre Monarchie, & qui a executé de trèsgrandes entreprises, ont été merveilleusement atteints de ce malheur commun ; jusques à l'appeller impie, pour la genereuse poursuite qu'il fit contre le Pape Boniface, & usurpa-- teur des biens d'autrui & avaricieux outre mefure, pour le fait des Templiers. Et toutefois les choses considerées sans passion, en l'un & l'autre de ces points la verité est opprimée dans les interéts particuliers, ce n'est que la passion qui parle. Au premier il étoit attaqué trop fenfiblement pour ne s'en resentir, voire jusques aux extrémitez. & non certe, sans grande & juste raison. En l'autre tout l'Ordre des Templiers étoit tombé en de si détestables crimes, que c'est même horreur d'y penser; si qu'il y eût eu de l'impieté à ce Prince de n'en. poursuivre l'excirpation, comme il se verra, ci-après.

Mais avant que d'entrer en matiere, il semble qu'il est à propos de toucher un mot de l'origine des Templiers, voir leurs progrez en bref, & puis leur cheûte honteuse & etran-

ge, par toute la Chrétienté.

Il est constant entre tous les Historiens, que les Templiers commencerent en l'an de nôtre. Seigneur 1118. & que les premiers surent Hugues de Paganis, & Geoffroi de Saint Aumer, & sept autres dont les noms sont ignotez. Ces neus personnes se dedictent du tout

Wil. Ty. rez. Ces neuf personnes se dedierent du tout rins e. 7. au service de Dieu à la façon des Chanoines lib. 12. de Reguliers, firent profession de garder les Vitriae e. trois vœux entre les mains du Patriarche de Paris p. Jerusalem.

Baudoüin II. Roi de Jerusalem voiant le

rele de ces neuf Confreres, leur donna pour quelque tems seulement une maison proche du Temple de Salomon, d'où ils porterent le nom de Templiers, ou Chevaliers de la milice du Temple, & les Chanoines du Temple leur accorderent fort librement une place qu'ils avoient près le Palais à certaines conditions. En cette premiere simplicité ils ne vivoient que d'aumônes, le Roi de Jerusalem, le Patriarche, les Prelats & les Grands leur donnerent quelques biens, les uns à tems, les autres à perpetuité.

Le seul but de cette Societé étoit, de defendre les pelerins de la cruauté & barbarie des Insidèles, & tenir les chemins de la Terre Sainte nets de tous mauvais rencontres pour ceux qui entreprenoient les voiages, qui se trouvoient lors en quantité de toutes sortes

d'âges & de qualitez.

\*Ces neuf premiers Confreres furent neuf ans sans admettre aucun en leur Societé, & jusques en l'an 1128. que fut tenu un Synode à Troyes v Mene. en Champagne fous le Pape Honorius II. au-nium in quel étoient l'Evêque d'Albe Legat du S. Sie
Equef.

ge, les Archevêques de Rheims & de Sens, 228. & leurs suffragans avec éux aussi étoient les Abbez de Cifteaux, de Clervaux qui étoit S. Bernard, de Pontigny & autres. Là après que Hugues de Paganis le premier de l'Ordre eût été oui, affisté de cinq de ses Confreres, il fut arrete qu'il leur étoit besoin d'une Regle, & Saint Bernard fut chargé par le Concile de la faire, comme il fit, qui n'est pas toutesois venue Ap. Mejusques à nous : car celle qui a été publiée nin inde depuis peu d'années sous le titre de Regle des 220. Aì.

DE LA CONDANNATION Templiers, est plûtôt l'abregé de la Regle, que la Regle entiere.

Outre ce, le Concile ordonna qu'ils porteroient à l'avenir l'habit blanc, à quoi Eugene III. l'an 1146. ajoûta une Croix rouge sur leurs manteaux, tant aux Chevaliers qu'aux Servans.

Guillaume Archevêque de Tyr écrit que de fon tems il y avoit au Convent du Temple de Jerusalem plus de trois cent Chevaliers, sans y comprendre les Servans qui étoient sans nombre: Que leurs biens tant deça que de là la mer étoient immenses; qu'il n'y avoit lieu en la Chrêtienté où ils n'eussent des biens; qu'ils étoient comparables aux Rois pour les richefses.

Il remarque davantage, qu'ils furent quelque tems pendant lequel ils furent en reputation, mais que les biens les rendirent fiarités gans & orgueilleux, qu'ils se soustrairent de l'oberffance du Patriarche de Jerusalem, daquel ils avoient reçeu leur institut & leurs premiers biens, envahirent les biens appartenans aux Eglises, les troublerent en leurs anciennes possessions; ce qui sut cause de leur attirer la haine de plusieurs personnes.

A ce propos est notable ce que dit le Roi de (am-Richard I. d'Angleterre à Foulques homme briac. 3. de bonne & sainte vie, qui lui remonstroit les vices de sa Cour, lui disant qu'il en devoit bannir trois silles, l'orgueil, la paillardise & Pauvarice. A quoi le Roi répondit qu'elles n'y étoient plus, & qu'il les avoit mariées, l'orgueil aux Templiers, & les deux autres à deux autres Ordres.

Jacques de Vitriaco qui a écrit les expedie Lib. 1. tions des Chrétiens en la Terre Sainte, tra-hift. .. vaille fort à reparer les reproches de l'Archevêque de Tyr, bien qu'il le transcrive mot à mot en plusieurs endroits de son Histoire; car au lieu de loups ravissans, il les appelle brebis; d'arrogans, simples, & qui rendent à chacun ce qui lui appartient. Ce qui donne sujet à beaucoup de n'ajoûter foi ni à l'un ni à l'autre. L'on peut dire toutefois que l'un & l'autre a écrit la verité. mais qu'il faut distinguer les tems; & l'on verra, que tant que la simplicité & la pauvreté ont été parmi eux, leurs vœux & leurs regles ont été observées; tant qu'ils ont méprisé les biens, ils ont combatu avec de la valeur pour la Religion Chrétienne contre les Infidèles. Ils n'avoient autre soin que de tenir les passages libres & de seur accés pour les pelerins; c'est ce qui leur avoit donné si grande reputation par le monde: c'est ce qui avoit excité tous les Princes de la terre, & les particuliers même de leur departir de leurs biens, si que Mathieu Paris en son histoire re-1244. marque qu'ils avoient en la Chrésienté neuf p. 819. mille manoirs ou demeures, outre plusieurs revenus innumerables. Ces belles actions, disje, ont tiré des historiens plusieurs louanges, & certes ils les meritoient. Mais soudain que leurs labeurs ont été trop largement reconnus, que les grands biens qui trainent après eux les delices & toute sorte d'abondance, sont venus fondre en cette Societé, ils ont fait des actions du tout contraires aux premieres, ons converti en tenebres la lumiere qu'ils avoient zeçue de leurs predecesseurs, ont abandonné

le secours de la Terre Sainte, leur premiere & unique occupation, pour commander à des châteaux, à des villes, enfin à des peuples entiers : choses du tout éloignées de leur premiere origine; pour usurper sur leurs voisins & fur les autres Ordres avec des cruautez extraordinaires: ont commis la charge de la guerre sainte à ceux qui n'y avoient point de vœu. cependant qu'ils étoient plongez dans les delices : provoquant souvent les Insidèles à faire des courses, pour se rendre necessaires. & tirer de grandes sommes de deniers des Princes Chrétiens & des pauvres pelerins. Ils firent encore pis, s'abandonnans à toute forte d'infidelitez & barbaries, contre ceux-mêmes qui avoient même dessein qu'eux, sçavoir la ruine des Infidèles. En voici les principaux exemples.

> étoit en la Terre Sainte avec l'intention pieuse qu'ont ceux qui entreprennent ces grands & perilleux voiages: il communiqua son dessein à quelques Templiers, qui en donnerent aussi-tôt avis au Souldan de Babylone, & comme il le pourroit surprendre. Le Souldan. Infidèle qu'il étoit, detesta tellement cette perfidie, qu'il en avertit l'Empereur qui trouva l'avis si certain, que depuis il sit une étroite alliance avec cet Infidèle : & l'esperance que l'on avoit concuë de son expedition sot du tout perduě.

> La perfidie dont ils userent contre l'Empereur Frederic II. est étrange & detestable. Il

1220. Visp in Chron an. 1227.

Paris P.

Leur orgueil passa plus avant, soûtenu qu'il étoit sur leurs grandes richesses, qu'ils en étoient formidables aux Rois & Princes.

Il furvint un different entre le Prince d'Antio- Sanut. L. che & eux: Ils armerent sept galeasses contre 3. parlui, lui firent la guerre trois ans entiers, & 12.6.17. eussent continué, si le Grand Maître de l'Hôpital n'eût terminé leur different.

: Leur grand pouvoir parut aussi, lors qu'ils Chr. de S. acheterent de Richard premier Roi d'Angle-Denis terre l'Ise de Cypre, moiennant trente-cinq Phil. mille marcs d'argent, dont ils ne jouirent pas 2. 6, 7.

long-tems.

Les Historiens remarquent qu'il n'y avoit zien exempt de leurs rapines : les Chrétiens & Infideles traitez également : ils envahirent Continua-la Thrace, prirent Thessalonique, ravagerent tor Tyrii, l'Hellespont, & le Peloponese, entrerent dans e. 13.1.5. l'Afrique, prirent Athenes, tuant Robert de

Brenne qui v commandoit.

Un François qui vivoit du regne du Roi Philippes le Bel, qui a écrit peu avant leur c. 12. condamnation, en son traité du recouvrement de la Terre Sainte, donne avis de leurs mauvais déportemens, que leurs grands biens étoient du tout inutiles au secours de la Terre Sainte. & qu'il les leur falloit ôter; que par cette reformation la perfidie de cét Ordre paroîtroit à tout le monde. & on verroit clairement que jusques alors ils avoient trahi la Terre Sainte.

Ces choses étant ainfi, c'est merveille comme cet Ordre le plus depravé qui fat jamais, ait subfifté long-tems corrompu. Car par l'Histoire nous voions qu'à mesure que leurs biens croissoient, ils manquoient à leur devoir, que des 184. ans qu'il a duré, il a été plus de cent ans dans la corruption, & abandonné à toutes depravations; & possible seroit-il encore en être, contre Dieu même?

Anton. Archieb. Maffon.

Tous les Historiens qui ont touché l'histoire de la Condamnation des Templiers, comme en passant, & sans aucune distinction destems. qui est l'ame de l'Histoire, sont d'accord que l'origine de la ruine des Templiers vient du Prieur de Montfacon en la Province de Tholose, & de Noffo Dei Florentin banni de son païs, qu'aucuns tiennent avoir été Templier. Ce Prieur avoit été par jugement du Grand Maître de l'Ordre condamné pour heresse & pour avoir mené une vie infame, à finir ses jours dans une prison: l'autre, disent-ils, avoit été par le Prevôt de Paris condamné à de rigoureuses peines.

Ces deux criminels reduits endurer de grandes miseres, se resolurent pour se delivrer de cap. 924 decouvrir plusieurs secrets de l'Ordre des Templiers, qui avoient été cachez jusques alors; ceci fut rapporté au Roi Philippes le Bel qui commanda qu'ils fussent examinez, afin de prendre plus ample instruction de cet affaire.

Ces delateurs ( que les Historiens remarquent avoir mal fini leurs jours) declarerent des choses si étranges, & d'abord tellement contraires à ce que l'on pouvoit s'imaginer des accusez, que le Roi eut peine d'y ajoûter foi; mais soit qu'il sût touché de curiosité, soit auss au'il jugeat que l'avis étoit trop important pour le negliger, se resolut d'en sçavoir la vérité.

Mais d'autant qu'il vit que l'affaire touchoit 1306. à toure la Chrêtienté, il en parla au Pape Clement V. à Lion, lors de son Couronnement, depuis à Poitiers parses Ambassadeurs.

Le Papene pouvoit croire que ces accusations fussent veritables les tenant impossibles, & pour ce écrivit au Roi une Bulle l'an deunième de son Pontificat: par laquelle il lui té-Lavette moigne qu'il ne pouvoit asseoir fondement sur 111 des ce qu'on lui avoit rapporté des Templiers, Templiers qu'eux-mêmes en aiant eu avis lui avoient écrit & declaré qu'ils se soûmettoient à toutes les plus rigoureuses peines, en cas qu'ils fussent trouvez coupables de ce dont on les vouloit accuser; qu'il avoit neanmoins deliberé d'en faire informer pour sa satisfaction, priant le Roi de lui envoier ce qu'il avoit déja de preuve.

Le Roi cependant craignant que cet affaire éventé ne troublat la tranquillité de son Etat, cet Ordre étant très-puissant en France; fit en sorte que tous les Templiers sussent arrêtez, mandant à ses Officiers que ses lettres qui portoient commandement d'arréter les Templiers, 13.080fussent ouvertes en un même jour & en une bre 1307. même heure, sur peine d'encourir son indignation; ce qui fut executé, même en la personne du Grand Maître de l'Ordre qui étoit Nançis au Temple à Paris, & à l'Instant le Roi se saifit dudit Temple, y alla loger, y mit son Thresor, & les Chartes de France, & sit mettre en sa main & saisir tout le reste de leurs hiens.

Le Roi après cette capture desirant pours Parad. suivre, consulta la Theologie de Paris, qui Hift de Bourg. Layette 1. n I.

lui repondit par son decret, que l'autorité du Juge seculier ne se peut étendre à faire le procés à aucun pour fait d'heresie, sinon qu'il en soit requis par l'Eglise, & qu'elle n'ait abandonné celui duquel on se plaint; toutesois qu'en cas de necessité où il y a du peril, le Juge seculier le peut prendre avec intention de le rendre à l'Eglise. Que ceux qui sont en une milice pour la defense de la Foi faisans vœu de Religion approuvée par l'Eglise. font tenus pour Religieux & exempts du Juge lai. Quant à leurs biens, qu'ils doivent être conservez pour être emploiez aux fins qu'ils avoient été donné aux Templiers.

1306.

Le Pape trouva très mauvais le procedé du Roi, pretendant que ces gens étoient Ecclefiastiques, remontra au Roi par d'autres Bulles la grande obeissance de ses predecesseurs envers le Saint Siege, qui n'avoient jamais entrepris de juger les Ecclesiastiques : que les Templiers étoient sujets immediats de l'Eglise: qu'au prejudice de ses precedentes Bulles il avoit fait faire l'éxecution tant aux personnes qu'aux biens, c'est pourquoi il en demandoit raison, envoiant vers lui deux Cardinaux. Beranger du tître des SS. Nerée & Achillée. & Etienne du tître de Saint Ciriace in Thermis, pour faire remettre les choses en l'état qu'il en put être satisfait; le priant de commander que les accusez & leurs biens fussent mis au pouvoir de ces deux Cardinaux.

En suite de ces Bulles pleines de mécontentement, le Pape irrité suspendit le pouvoir des

Archevêques, Evêques, Prelats & Inquisi-1307... à sa personne : qui étoit rendre la poursuite du Roi du tout vaine & fans effet, dont il montra avoir du ressentiment par la remonstrance qui lui fut faite de sa part; remonstrance cou-Layette r. rageuse & pleine de resolution. Car il se plai- 1888. 340 gnoit en premier lieu de ce que le Pape étois froid à le seconder en cette juste poursuite, la chose étant sans difficulté, que Dieu ne deteste rien tant que les tiedes: Que c'étoit apporter du consentement aux crimes des accufez. & leur donner asseurance de ne reconnottre leurs fautes: Qu'il faudroit plûtôt que le Pape excitat les Prelats & Ordinaires des lieux d'y faire leur devoir pour l'extirpation de cet Ordre, étant appellez avec lui in partem solicitudinis, qui peuvent beaucoup mieux faire & instruire un tel affaire dans leurs Dioceses. que ceux qui n'y ont point d'habitude. Il adjoûta : Gravis , quod absis , sieret injuria , si sine justa causa ministerium à Deo sibi traditum, & defensionis sidei meritum auferretur Episcopis; nec Pralati talem injuriam meruerunt, nec hanc ferre possent, nec (scilicet Rex) salve suo juramento posset hoc tolerare, essetque peccatum gravissimum spernere eos quos Deus misis : qui vos enim fpernit , me fpernit , ait Dominus. Quis erge sacrilegus vobis, Paser S. prasumet consulere qued vos eos spernitis, imò posins Jesum-Christum ees missensem. Que le Pape est sujet aux lois de ses Predecesseurs, jusques là que quelques-uns ont dit que le Pape in canonem lata sententia potest incidere, maxime in causa sidei ipso sacto. Que la suspension qu'avoit fait le Pape du pou-

DE LA CONDANNATION

voir des Inquisiteurs étoit fort prejudiciable à con affaire, donnant esperance aux Templiers de trouver de la faveur près de lui, où l'affaire ne prendra jamais fin ; que depuis cela quelques-uns ont varié en leurs depositions. Sur la fin aiant exaggeré les mechancetez des Templiers, il remarque, que jamais Roi, ni Prince, ni aucun autre particulier, finon ceux de l'Ordre, ont pû voir la reception d'un des freres de l'Ordte, & qu'elles sont toutes clandestines : Que le Roi de France, Rex Catholisus, non ut accusator, non ut denuntiator vel partialis promotor hoc suscepit, sed ut Dei minister pugil fidei Catholica, legis divina zelator, ad defensionem Ecclesia juxta traditiones SS. Patrum, de qua tenetur Deo reddere rationem.

Le Roi toutefois voulant montrer à tout le monde qu'il alloit franchement en cet affaire. pour justifier qu'il n'avoit rien fait jusques alors Legetter, fans juste occasion, contenta ces deux Cardi-Mim. 6. naux, & fit conduire à Poictiers où étoit le Pape, quelques-uns des principaux Templiers. afin qu'il sceut par leur bouche la justice de son

procedé.

M. 13.

Rubeus

Bzov.

1308.

Le Pape interrogea ces Templiers & soixante & douze de l'Ordre, qui reconnurent qu'à leur reception ils avoient renié Jesus-Christ, & beaucoup d'autres crimes que le Pape a horreur de bif. Ra- deduire en sa Bulle, qui seront toutesois plus wen. lib. particulierement specificz cy aprés. Leur de-6.p.512. position sut redigée par écrit en presence de Pierre Evêque de Preneste, des deux Legats envoiez en France, de Thomas du titre de S. Sa-Layette. bine, de Landulfe du S. Ange, & Pierre Colonne Cardinaux. Ils reconnurent de nouveau

en presence de ces Cardinaux, que leur de- 1307. position contenoit verité, & depuis encore y

persisterent.

En ce même Consistoire le Pape dit, qu'un Lavette Chevalier de cét Ordre qui étoit son domestique, 111. ". lui avoit ingenuement confessé tout le mal qu'il 13. Zuriavoit reconnu en son Ordre & ce en presence 1307. du Cardinal Raimond d'Agut son cousin, qui Mariane hift.Hifp.

écrivit à l'inflant cette deposition.

Ces confessions sans contrainte & d'ailleurs tres-étranges, & la franchise dont le Roi avoit usé, firent changer de resolution au Pape, & il vid bien qu'il avoit failli en suspendant le pouvoir des Archevêques, Evêques & Inquisiteurs de France. Car par sa Bulle il leva cette suf-Levette pension, & permit aux Ordinaires de proceder 111. 2000 en toute diligence dans leurs Dioceses contre les 3. Templiers, jusques à Sentence qui seroit donnée contre les particuliers aux Conciles Provinciaux, à la charge de ne rien attenter contre le General de l'Ordre; se reservant à lui & au Saint Siege de faire & parfaire le procés au Grand Maître de l'Ordre, aux Maîtres & precepteurs de France, Terres d'outremer. Normandie, Poictou, & Provence, pour en tirer une entiere & parfaite instruction. Pour la fin leur manda de faire en sorte, que les Templiers fussent mis au pouvoir de son Nonce Evêque de Preneste /qui avoit toute charge de lui.

Le Nonce donna aussi-tôt avis au Pape de ce Lavete qu'il avoit fait, que le Roi lui avoit remis les 1. au. se Templiers en son pouvoir; & jugeant bien qu'ils ne pouvoient être seurement transportez hors le Roiaume sans grande escorte, ordonna qu'ils segoient gardez dans le Roiaume par lesgens du

14 DE LA CONDANNATION

1307. Roi, fous le nom toutefois du Pape & de lui.

Layette

Le Pape aiant mis, ce lui fembloit, un affez

Le Pape aiant mis, ce lui fembloit, un affez

être obligé d'aviser à ce que leurs biens ne sussent dissipez. Il en éctivit au Roi, que son intention étoit au cas de l'abolition de l'Ordre, que leurs biens fussent emploiez au recouvrement de la Terre Sainte, & par une autre Bulle avertit le stre administrateurs de ces biens, le priant d'en vouloir nommer de sa part, à la charge d'en rendre bon & sidele compte: & que l'argent qui

en la protection du Roi, pour être emploié au Layerre; fait designé ci-dessus, & suivant aussi ce que lui a. 3. & & ses successeurs en ordonneroient. Le Roi te-

restera sera envoié en lieu seur hors le Rojaume

moigna au Pape par ses lettres, qu'il avoit tresagreable cette destination, & qu'il ne soussirireit jamais qu'il sût diverti aucune chose de ses biens à autre usage, que ce qu'il en avoit sait, n'étoit que pour en empécher la dissipation; qu'il étoit prêt de donner main-levée à ceux qui seront deputez de la part du Pape, & aux Evê-

Lay.111. ques sur les lieux. Nomma par d'autres lettres ceux qu'il voulut commettre avec ceux du Pape pour administrer ces biens, sçavoir Guillaume de Gisors Archidiacre d'Aulge Gerard de Sabbanaco, Jean Petri Docteur és Loix, Guillaume Pisque, René Bourdon ses valets de Chambre, & Raymond Barrani de Tholose.

Layette Aprés cela fuivirent plusieurs Bulles du Pape:

111, nu. l'une aux Prelats François, à ce qu'ils eussent

à deputer dans leurs Dioceses gens pour regir
ces biens saiss: par l'autre il designe ceux qui
devoient assister avec les Prelats à l'instruction

des procés des Templiers en leurs Dioceses, 1307.

à sçavoir, deux Chanoines de leur Eglise, deux
Freres Prescheurs, & deux Freres Mineurs;
ajoûta que si d'avanture il se rencontroit quelque
article qui ne pût être argué d'heresse, qu'ils
procedassent en ce cas de son autorité Pontisseale, & qu'ils jugeassent suivant les sanctions Canoniques. Par une suivante Bulle il remercia le
Roi de la franchise dont il avoit usé, remettant à la premiere instance de son Inquisiteur
les prisonniers Templiers sous la garde de l'Evêque de Prenesse qui avoit tout pouvoir de
lui, & de les faire seurement garder tant en
son nom de lui Pape, que des Prelats François, même hors le Roiaume.

Il n'étois pas possible que le Roi tres-jaloux Livre c. de ses droits & de son autorité ne se trouvât fel. 93. interessé par ces Bulles, & qu'il n'en sit paroître quelque mecontentement; ce qu'il sit par ses lettres, temoignant au Pape que comme par la prise des Templiers il n'avoit jamais crû avoir blessé en aucune saçon la liberté Ecclessafique, aussi qu'il n'entendoit pas par la stanchise dont il avoit usé en les delivrant aux deux Cardinaux, saire tort à ses droits; & pour leurs biens, que ceux qu'il y avoit deputez étoient gens sidèles ses sujets, autres toutesois que ceux qui avoient la charge de son domai-

BC.

Cette lettre tira du Pape une Bulle, par la-Layette quelle il declara que tout ce qu'il avoit fait & 111. no. feroit en cet affaire par ses agens, tant pour 7° les personnes des Templiers que pour leurs biens, ne pourroit être tiré en avantage, nt porter prejudice au Roi, aux Prelate, Ducs,

¥307•

Comtes, Barons & autres François pour les hommages, fiess & autres droits qu'ils pretendoient sur les biens des Templiers, lors de leur capture.

leur capture.

Pendant que ces choses se passoient, le Roi qui voioit que le mal prenoit pied en son Roiaume, & que l'instruction du procès ne se faisoit point; craignant d'ailleurs que sa preuve ne s'alterât en quelque chose, decerna commission tant à Frere Guillaume de Parisius Inquisiteur pour le Pape en France, pour vaquer à l'interrogatoire des Templiers, que à quelques Gentils-hommes sur les lieux où étoient prisonniers les accusez, pour assister de sa part avec cet Inquisiteur.

Noßtadam Hift. de Pro

Layette 1. num.

dam Hift de Pro wence p. \$23;

Mais d'autant qu'il y a quelque chose à remarquer en ladite commission, il semble être à propos d'en inserer les principales clauses. Le Roi donc aiant exaggeré le fait des Templiers, qu'il appelle loups ravissans sous la peau d'un agneau, dit que quand ils entrent en l'Ordre ils nient trois fois Jesus-Christ d'une horrible barbarie, lui crachant autant de fois sur la face : que ceux qui sont reçus baisent ceux qui les reçoivent par le derriere, au nombril, & à la bouche; & puis l'un après l'autre se baisent par un usage prosane & detestable: & puis ils s'obligent & font vœu de s'exposer l'un l'autre à cet execrable vice de Sodomie, sans qu'ils s'en puissent excuser en étans requis. C'est pourquoi aiant traité, porte cette commmission, avec le Pape, les Prelats. Princes & Barons de nôtre Roiaume. nous qui sommes conflituez & ordonnez de Dieu pour la desense de la Foi & liberté de l'Egli-

l'Eglise, aiant été deputé sur ce fait par sa 1307. Sainteté Guillaume de Parisius de l'Ordre des Freres Précheurs, Inquisiteur de la Foi, par deliberation de nôtre Conseil, eu l'avis des Prelats , Princes & Barons de nôtre Roiaume. voulons & mandons que vous preniez au corps toutes & chacunes les personnes des Templiers sans exception quelconque, & iceux remettiez fous le jugement & connoissance du Juge Ecclesiastique, que tous leurs biens meubles & immeubles vous preniez & saisissiez sous nôtre main pour être gardez & conservez jusques à ce que par nous en ait été autrement ordonué.

En execution de ces commissions l'Inquisiteur & les Gentils-hommes ne perdirent point de tems, travaillerent sans intermission à parfaire ce qui leur étoit enjoint par le Roi. Et par ce qui nous en est resté des actes, nous apprenons que l'Inquisiteur assisté de plusieurs témoins, ouit à divers jours cent quarante Templiers du Temple de Paris, qui conve-Lagette noient tous en ceci, qu'à leur reception en 1. num. l'Ordre on leur faisoit renier Jesus-Christ & 18. cracher trois fois sur un Crucifix qui leur étoit representé: que si quelques-uns resistoient à cette execration, qu'ils y étoient contraints les uns par prison de deux ou trois jours, les autres le coûteau sur la gorge, les autres par supplices & tortures.

Ils deposent en second lieu, & tous sont aussi contextes en ce point, que le Receu baisoit le Recevant en la bouche, au nombril, au dos & au bout de l'espine du dos en la partie la plus sale du corps. En troisième lieu.

qu'on leur faisoit d'étroites désenses de connoître charnellement les femmes; mais que s'ils étoient poussez de quelque desir charnel qu'ils pouvoient sans crainte & sans conscience. se méler avec leurs confreres. Ce point est aussi constant que les autres, & quelques Templiers non en petit nombre reconnoissent, que leurs Superieurs ont abusé d'eux; un entre autres nommé de Giac, confesse qu'étant en Cypre, le Grand Maître abusa trois sois de lui en une nuit.

Pour le quatrieme point, quelques-uns reconnoissent avoir adoré une tête de bois dorée & argentée, qui avoit une grande barbe; que l'on ne voioit cette tête qu'aux Chapitres generaux : voilà pourquoi peu en ont parlé, n'y aiant que les principaux qui eussent connoissance de ces mysteres, ni qui entrassent en

ces Chapitres.

Quelques-uns de ces Templiers ont confessé n'avoir jamais pû voir les Statuts de leur Ordre, que deux mois avant leur capture, & seulement le Chapître des Prêtres : qui leur failoit croire que ce dont on les accusoit étoit vrai. y aiant beaucoup de choses en leur Ordre dont ils n'avoient point de connoissance.

Ils ajoûtent qu'il y avoit un flatut qui portoit, que fiquelqu'un des freres avoit confessé un peché à son confrere, & qu'il le revelât, il étoit puni de même peine, que celui qui avoit commis le mal seroit chatié, s'il

avoit été trouvé en faute.

Le Grand Maître Jaques de \* Molai, & 26. Hugues de \* Peraldo, & le \* Dauphin dont nous parlerons ci après, furent ouis en cette

123.

information. Le Grand Maître & Perauld con-1307. fefferent tout ce que dessus: & un des Templiers confessa, que ce Perauld lui avoit dit que l'Ordre étoit sort décrié & hay du Pape, & du Roi, & qu'il en falloit sortir & en avertir les amis.

Un d'eux nommé Geoffroi de Genavilla, qui avoit été reçû en Angleterre, avoue sans aucune contrainte, qu'à sa reception étant refusant de renier Jesus-Christ, le Superieur lui jura que cela ne lui pouvoit nuire, que c'étoit la coutume de l'Ordre qui avoit été introduite par un mauvais Grand Maître, lequel aiant été pris prisonnier par un Souldan n'en sortit point, qu'il ne lui eût promis d'introduire cette coutume. D'autres disoient qu'un Grand Maître nommé Roncelin en étoit autheur : d'autres Thomas Berauld auffi Grand Maître; & d'autres aussi que c'étoit à l'imitation de Saint Pierre qui renia Jesus-Christ. Ce Templier ajoûte avoir été en peine, pour n'avoir observé cette mauvaise coutume lors qu'il avoit reçû quelques Novices; que le grand pouvoir des Templiers, & les biens qu'il possedoit en l'Ordre, l'avoient empêché d'en sortir, ou de reveler ces abominations au Roi.

Plusieurs de ceux qui furent ouis en cette grande information, témoignerent avoir un grand ressentiment de leurs sautes; les uns difans, qu'ils s'étoient confessez aux Penitenciers des Evêques; les autres qu'ils avoient été à Rome en demander pardon au Pape au grand Jubilé, & permission de changer d'Ordre.

Il est à noter que de ces cent & quarante Templiers ouis en cette information, il n'y en 20 DE LA CONDANNATION

1307. eut que trois qui dirent n'avoir jamais veu aucun mal en l'Ordre, & qu'ils n'y avoient rien reconnu que d'honnête.

Outre ce grand interrogatoire de tant de-Templiers : il s'en trouve d'autres non moins

justificatifs de leur condannation.

Layette 1. Il y en a deux faits par Bertrand de Agassa.

19. Chevalier, & le Seneschal de Bigorre deputez par le Roi à cet effet, où onze Templiers reconnoissent tout ce que dessus: l'un d'entre eux dit qu'il ne faisoit nulle difficulté de se méler avec ses confreres; l'autre qu'il confessoit tous ses pechez au Prêtre fors la Sodomie.

Layete L'Inquisiteur Guillaume de Paris étant à

2.78.16. Troies ouit trois Templiers en presence de deux Gentils-hommes du païs, qui firent de même que les precedens, fors de cette tête adorée. Un toutefois ajoûte, que pour les cordes dont les freres sont ceints à leur reception, qu'il ne savoit si elles avoient touché cette idole. Admonestez de se reconnoître, se mirent à genoux devant l'Inquisiteur, lui demandant pardon.

La même interrogea cinq témoins à Bayeux
nu. 17. & à Caën, qui reconnurent les precedentes.

accusations.

Quelques Religieux deputez par l'Inquisiteur, assistez de Hugues de Châtel, & Enguerrand de Villiers Chevaliers deputez par le Roi, interrogerent treize Templiers à Caen: lesquels après que ces Inquisiteurs leur eurent promis la misericorde de l'Eglise, & les deputez du Roi la remission de la peine temporelle, reconnurent les mêmes choses que les precedens. Il leur sut parlé de la cordelette dont ils

2

furent ceints à leur reception, mais n'en sceu- 1307. rent dire rien de particulier, ni à quel dessein elle leur étoit baillée.

L'un de ces témoins ne voulant rien confesser fut mis à la question, par le moien de laquelle ils tirerent la verité comme des autres.

Un Gentil-homme nommé Jean de Arreblay Layette 1. de divers Cahors, ouit en presence de deux nu. 30. Notaires sept Templiers du Diocese de Cahors, qui confessement tout en demandant pardon.

Il en fut interrogé dix au Pont de l'Arche par 23. le Baillif de Rouen Pierre de Hangest, & autres Gentils-hommes, qui en reconnurent autant, & ajoûterent qu'il leur fut baillé une cordelette qui avoit touché à une image: mais qu'ils ne

sçavoient ce que ce pouvoit être,

Reste la confession de sept Templiers ouis à Layette L. Carcassonne, qui deduisirent plus particuliere- nu. 25. ment ce qui se passa à leur reception. Le premier, qui étoit Precepteur de la maison de Nomaredda prés Pamiez, dit que lors qu'il fut reçû on y observoit cette ceremonie: On lui envoia deux Chevaliers qui lui demanderent s'il vouloit entrer en l'Ordre, qu'il répondit que c'étoit son intention; deux autres lui dirent, que ce qu'il entreprenoit étoit grand, & que leur regle étoit difficile à executer, & qu'il n'en voioit que l'exterieur; cela fait, persistant en sa premiere resolution, qu'on le fit entrer, aussi-tôt se mit de genoux devant le Precepteur ou Superieur tenant un livre, étant assisté d'environ dix freres de l'Ordre, qui lui demanda ce qu'il desiroit: repondit, qu'il defiroit être de son Ordre: lui fit mettre la main sur ce livre, & jura n'avoir aucun empêchement, soit de debtes, maria-

ge, ou servitude ailleurs. Et puis le Precepe teur, lui aiant encore la main sur le livre, lui dit: Il faut que vous promettiez à Dieu & à nous que vous serez obeissant, vivrez sans propre, garderez chasteté, & les us & coûtumes de l'Ordre, & que croiez en Dieu Createur qui n'est mort & ne mourra point : ce qu'il jura. Qu'après ce Precepteur prit un manteau qu'il mit sur lui, reçû, un Prêtre de l'Ordre lisant le Pseaume Ecce quam bonum & quam jucundum, erc. & puis le baisa en la bouche, que ce precepteur se coucha sur le banc où il étoit assis, & lui le baisa par le derriere les habits au-devant, & puis s'affeit, & les autres freres prefens le baiserent au nombril : que puis aprés ce Precepteur tira d'une boëte une idole en figure d'homme, la posa sur un coffre, & dit ces mots: Mes amis, voilà un ami de Dieu, & qui "parle à lui quand il veut, & remerciez-le de "ce qu'il vous a fait parvenir au point que vous "avez desiré. Qu'aussi-tôt ils adorerent cette idole par trois fois se prosternant à genoux, & autant de fois montrerent le Crucifix, qu'ils renioient & crachoient dessus. Que le Precepteur lui bailla lors une ceinture de fil , & lui permit Jui venant des éguillons de la chair de se pouvoir mêler avce ses confreres. Cette ceremonie achevée, il fut conduit ailleurs, & revétu de l'habit de l'Ordre & ramené au Superieur, qui lui enseigna comment il avoit à se gouverner en l'Eglise, à la guerre, & à la table, & qu'il devoit toujours avoir cette ceinture. Ce Chevalier certifie qu'il en fut receu un autre avec lui, & qu'il en avoit vû recevoir d'autres de même façon ; ajoû-

ta qu'en l'année 1300. lors de la pleniere 1307. Indulgence il fut à Rome, où il confessa ces crimes. Un autre de ces Templiers nommé Gaucerand de Monpezat dit de pareilles circonstances que le precedent, & ajouta que la licence qu'on leur donnoit de se mêler avec leurs confreres, étoit afin de mieux supporter la chaleur de la terre d'outre-mer, crainte aussi d'être diffamez par les femmes. Un autre ajoute cette particularité, que le Superieur montrant l'Idole dit ce mot, Sarrazin y alla.

Il est rapporté dans l'Histoire de Provence. Nofinel. qu'un des Commissaires deputé par le Roi vers prounces Beaucaire, nommé Odoard de Moledinis, écri-, 224. vit au Roi qu'il avoit arrêté quarante-cinq Templiers, entre lesquels étoient cinq Chevaliers & un Prêtre, qu'il les avoit interrogez, & étoient demeurez d'accord de ce qui est reconnu aux precedens actes, comme la denegation de Nôtre Seigneur Jesus-Christ, le décrivant comme un abuseur, la permission de la Sodomie, les baisers aux parties ordes & sales; qu'ils nierent tous que les cordes dont parlent les precedens, fussent prises d'auprés d'une tête ou idole; & qu'ils n'avoient jamais adoré cette tête, fors une seule fois à Montpellier en un Chapitre Provincial où elle fut mise sur un coffre, & puis adorée par les Capitulans après l'heure de Complie : affurant l'un d'entre eux, être la coûtume de leurs Chapitres. Quant à ce qui regardoit la consecration de la sainte Hostie; que ce seul Prêtre de l'Ordre en avoit confessé l'erreur, difant que celui qui l'avoit receu, lui commanda de ne la consacrer à l'Autel, ni moins dire les paroles requifes à la Consecration, tant sur

l'hostie qu'il montreroit au Peuple, qu'aux hosties qu'il donneroit aux Templiers, Que ce même Prêtre confessa avoir observé très-étroitement ce qu'il avoit juré, pour ce qui étoit des hosties qu'il distribuoit aux confreres, mais que , pour celle qu'il montroit au peuple étant à l'Autel, qu'il la consacroit toûjours en son cœur avec les paroles sacramentales à ce requises. Quelques uns, aussi peu toutefois, deposent que lors qu'ils faisoient la communion, ils sayoient fort bien recevoir des hosties non consacrées.

Voilà en somme ce qui se tire des interrogatoires des Templiers: c'est ce qui nous reste de preuve pour montrer qu'il y avoit grand sujet de poursuivre l'abolition de cet Ordre en general. puisque la corruption étoit generale. Les Historiens toutefois qui en ont parlé, mettent en avant quelques faits execrables, outre ceux cidessus dont on a preuve, non pas plus horribles, car après la denegation de Nôtre Seigneur Jesus Christe, que peut-il y avoir de plus? Mais neanmoins très-étranges, desquels toutefois la En la vie preuve n'est venuë jusques à nous. Voici les ar-de Phil. le ticles qui se trouvent au long dans la Chronique Bete. 66. de S. Denis.

& an li-,, Les forfaits pourquoi les Templiers furent rule: Paf ., ars & condamnez & pris, & contre eux ap-"prouvez si comme l'on dit, & d'aucuns d'eux

"en prison reconnu, s'ensuivent. merin 2.

Le premier article de leurs forfaits est tel: "Qu'ils ne croient point en Dieu fermement, & ,quand ils faisoient un nouveau Templier, si "n'étoit de pullui sceu comment ils le sacroient, "mais bien étoit vû & sçû comment ils lui don-"noient les draps.

Le II. article étoit : Quand icelui nouvel 1307..., Templier avoit vêtu les draps de l'Ordre, tan-5, tôt étoit mené en une chambre obscure, & 5, tantôt le nouvel Templier renioit Dieu par 5, sa male avanture, & passoit par-dessus sa Croix, 5, & en sa douce figure crachoit.

"Le III. article étoit: Car tantôt après ils al"loient adorer une fausse idole, & pour certain
"icelle idole étoit une vieille peau ainsi comme
"toute embâme & comme toile polie, & illec"ques certes le Templier mettoit sa très vile
"foi & creance, & en lui très-sermement
"croioit, & en icelle avoit és sosses des yeux
"escarboucles relaisans comme clairté du ciel,
"& pour certain toute leur esperance, étoit en
"icelle, & étoit leur Dieu souverain, & mê"mement se affioit en lui de bon cœur.

"Le IV. article est tel: Car ils reconnurent "aussi la trahison que S. Louis eut outre mer, "il sut pris en ces parties & mis en prison, & "Acre une cité trahirent-ils par leur grand me-"prison.

"Le V. article est tel: Que si le peuple Chré-"tien sút prochainement allé és parties d'outre "mer, ils avoient fait telles ordonnances & "telles convenances au Soudan de Babyloine, "qu'ils avoient par leur mauvaistié apertement "les Chrétiens vendus.

"Le VI. article est: Que eux reconnurent du "Tresor du Roi à aucuns avoir donné, qui au "Roi avoient sait contrarieté: laquelle chose "étoit moult domageable au Roiaume.

"Le VII. article est tel: Car si comme l'on "dit, ils connurent le peché d'heresie, & pour gleur hypocrisse habitoient l'un à l'autre char₹**3**07•

"nellement , pourquoi c'étoit merveille que "Dieu fouffroit tels crimes & felonies deteffa-"bles être faites , mais Dieu par sa pitié souf-"fre faire moult de felonie.

,, Le VIII. article est tel: Que si nul Tem,, plier en leur idolatrie bien affermer mourut
,, en sa malice aucunement ils le faisoient ardoir,
,, & dela poudre de lui donnoient à manger aux
,, nouveaux Templiers, & ainsi plus sermes leur
,, creance & idolatrie tenoient, & du tout de,, prisoient le corps de Jesus-Christ.

" Le IX. article est tel : Que si aucun Tem-"plier eut eu entour lui ceinte ou liée une cour-"roie laquelle étoit leur mahommerie, après ce "jamais sa loi ne sût reconnue, tant avoit illec

"la foi & sa loi affichée & fermée.

,, Le X. article est tel: Que leur Ordre ne doit ,, nul enfant baptiser ni lever des saints Fonds, ,, tant comme ils s'en pourront abstenir, ne en-,, trer en l'hôtel où semme gist d'ensant, s'ils ne ,, s'en va du tout en tout à reculons, laquelle ,, chose est detestable à raconter: & ainsi pour ,, iceux forsaits & crimes furent du souverain ,, Evêque Pape Clement, & de plusieurs Arche-,, vêques, Evêques & Cardinaux condamnez.

"Le XI. article est tel: Car encores faisoient-"ils pis: car un enfant nouveau engendré d'un "Templier en une pucelle, étoit cuit & rôty au "seu, & toute la graisse ôtée, & de celle étoit

"sacrée & ointe leur idole.

Thomas Walfingham Historien Anglois en la vie d'Edquard II. parlant de ces crimes, montre qu'il étoit bien informé de ce qu'il écrit. Depositum nemps suit contra Templarios, compertum, quod quando receperunt quenquam

ad Ordinem amotis omnibus, exceptis fratribus 1207. ejusdem Ordinis, adduxerunt illum ad locum privatum , & totaliter denudaverunt , Gtunc unus accederet ad eundem, & cum oscularetur in posteriori parte , deinde indueretur & cingeretur corrigia de sambuco. Et post crux portaretur , 🗢 ibi diceresur sibi quod crucifixus non est Christus, sed quidam falsus Propheta deputatus per Judaos ad mortem propter delicta sua, er fecerunt eum ter spuere Super illam, & postea projecerunt crucem ad terram, o eam pedibus conculcari fecerunt : deinde ostenderunt sibi caput cujusdam idoli quod quotidie adorabant. Et prater hac depositum est contra eos, quod vitio foedabantur Sodomitico, statuentes quod nullus utatur mulieribus, sed quilibet alterutro eum voluerit. Par ce paffage nous voions que les preuves qui se sont trouvées en Angleterre contre les Templiers sont conformes aux nôtres, & que le mal étoit étendu par tout l'Ordre.

Voici ce que dit Rob. Gaguin Ministre Ge-Lib. 7.
neral de l'Ordre des Mathurins, en son histoi-p. 12.
re. Tum essam est proditus Templariorum error,
qui Christo rejecto salsis se religionibus dediderunt.
Eras enim illis simulacrum, cui pellem humanam
superinduxerant, appositis ad oculos statua duobus
fulgentissmis carbunculis, qui vice oculorum micarent. Ei statua dum quispiam ad illos ingrederestur, ordinem visamque Templariorum prosessurus, abnegato ante omnia Christo, er cruce ejus
talcata, sacriscium saciebat: Morientis autem
eorpus in pulverem adattum, cateris in potum
conserebant: quo posulo constantiores suos sieri arbitrabantur. Praterea si ex Templarit coitu, infans
ex puella virgine nascebatur, buncigni torvebant t

1507. exque eliquata inde pinguedine, suum simulacrum, decoris gratia ungebant. In confesso quoque habitum est, eorum dolo Divum Ludovicum dum in Syria peregrinaretur, in vincula à Soldano Ægyptio conjectum suisse, & quod item masculorum sædissimi amatores essent.

C. 106. l. 2. V. Naucler. gener.

Guillaume Paradin en son histoire de Savoie en dit des choses très-étranges, & qui ne se trouvent ailleurs. "Les Templiers. dit-il. "étoient tombez partrait de tems & par com-"munication avec les Infidèles en execrable "herefie & impieté, & aiant renoncé Nôtre "Seigneur Jesus-Christ, s'étoient addonez à un "sacre abominable. Car ils avoient un lieu creux "ou cave en terre, fort obscure, en laquelle sils avoient une image en forme d'un hom-.me, sur lequel ils avoient appliqué la peau ,,d'un corps humain, & mis deux clairs & lui-... sans escarboucles au lieu des deux yeux. A .. cette horrible statuë étoient contraints de sa-"crifier ceux qui vouloient être de leur dam-,,nable religion, lesquels avant toutes cere-"monies ils contraignoient de renier Jesus-"Christ, & fouler la croix avec les pieds, & paprès ce maudit facre, auquel affistoient "femmes & filles (seduites pour être de cetste secte ) ils éteignoient les lampes & lumiere qu'ils avoient en cette cave . & violoient "femmes & filles sans égard d'honneteté, & ..exerçoient stupres, adulteres, paillardise & stoutes abominables ordures; & advenant que "l'un de ces Templiers moutoit, ils bruloient "le corps, & l'aiant redigé en cendres, mé-"loient lesdites cendres en un breuvage, duaquel ils donnoient à boire à tous ceux de leur

29

"secte, estimans par ce moien qu'ils seroient 1307. plus fermes & fidèles les uns aux-autres. Et "s'il advenoit que d'un Templier & d'une pu-"celle naquît un fils, ils se rangeoient tous en "un rond, & se jettoient cet enfant de main "en main. & ne cessoient de le jetter jusqu'à "ce qu'il fût mort entre leurs mains : étant "mort ils le rostissoient (chose execrable) & "de la graisse ils en oignoient leur grande sta-"tuë. Plusseurs autres grandes mechancetez il "perpetroient, car ils étoient bougres & So-"domites, & avec ce ils faisoient état de gour-"mandises, banquets & yvrogneries; & étoient "ceux, qui mieux remplissoient leur pance, en plus grande reputation entre eux, dont "l'on dit encor jusqu'aujourd'hui en adage, .Boire comme un Templier.

Abraham Bzovius en la continuation de p. 103. l'Histoire Ecclesiastique du Cardinal Baronius, l'an 1308. dit avoir extrait d'un livre du Vatican les points dont quelques Evêques Italiens avoient convaincu les Templiers. Voici ce

qu'ils portent.

I. Tirones qui primò religionem Templariorum ingrediebantur, Deum blasphemabant, & Christum, Beatam Dei parentem Mariam, & omnes Sanctos abnegabant, super crucem & imaginem Jesu-Christi spuebant, eamque pedibus conculcabant: Christum salsum suisse Prophetam, neque pro redemptione generis humani passum, aut crucifixum esse affirmabant.

II. Caput quoddam, faciem albam quasi humauam pra se ferens, capillis nigris & crispantibus, & circa collum deauratis ornatum, quod quidem nullius Sancti fuerat, cultu latria adorabans,

DE LA CONDANNATION orationes coram eo faciebant, & cingulis quibusdam illud cingentes, illis ipsis, quasi salutares forent, sese accingebant.

III. Verba consecrationis in Missa sacrificio omit-

tebant.

IV. Tirones receptos ofculis in ere, umbilico, & membris qua pader occuluit, in loco Capitulari mox atque habitum induissent, fatigahant.

V. Aversa libidine omnés promiscue sese inqui-

nabant.

verse.

VI. Nemini ea revelare, qua vel in aurora; vel primo crepusculo agerent juramento prastito pro-

Le Pape soit qu'il n'eût pas grande fiance à

mittebant, aliaque nefanda perpetrabant.

ses Inquisiteurs François, soit aussi qu'il voulût marcher seurement en cette condannation, pour éviter les calomnies, (le Roi aiant fait transporter quelques uns des principaux prisonniers à Chinon en Touraine) deputa trois Cardinaux. Berenger, Estienne & Landulphe. pour sçavoir des prisonniers mêmes, si les informations des Inquisiteurs François étoient véritables. Ces Cardinaux aians executé leur commission, donnerent avis au Roi de ce qu'ils Livre C. avoient fait à Chinon, comme ils avoient interfel. 127. rogéle Grand Maître de Cypre, le Visiteur de France, les Precepteurs de Poictou, Guyenne & Normandie. Que le Grand Maître avoit confessé la denegation de Christ, le crachement sur la Croix: comme firent aussi les Precepteurs de Normande, Poictou & Guyenne: que Hugues de Peraldo persista en sa confession qu'il avoit faite à Paris, où il reconnut avoir fait ladite abnegation, & veu le chefidolatré, & le refte.

Que le Grand Maître quelques jours aprés 1307, leur avoir confessé le même, le pria vouloir ouir un de ses freres servans qu'il avoit prés de lui; ce qu'ils sirent, & reconnut tout ce que les autres avoient confessé. Cela sait, qu'ils leur demanderent d'être reconciliez à l'Eglise, principalement le Grand Maître, Peraldo, & le Prieur de Cypre: ce qui leur sut accordé. Ces Cardinaux pour sin suplierent le Roi de les traiter savorablement, en consideration de la reconnoissance qu'ils avoient saite de leurs sautes.

Le Pape voiant de plus en plus la corruption de cét Ordre, & que le tems lui apportoit de jouren jour nouvelle lumiere, assime que comme cét Ordre étoit épars par toute la terre, qu'il étoit aussi besoin que son Inquisition sût generale; sit expedier ses Bulles à tous les Arache chevêques, Evêques, & autres Prelats, & à Layeus te ses officiers, en France, Angleterre, Galles, and 33. Ecosse, Hibernie, Allemagne, Boheme, Pologne, és Roiaumes d'Arragon, Majorque, Navarre & terres adjacentes, aux Provinces d'Arles, Aix, Ambrum, Vienne, Bezançon, & Tarenraise, en Cypre, en toute l'Ialie, Sicile, la Pouville, Hongrie, Achaie, Sardaigne, & Corsegue.

Par ces Bulles qui sont amples, il narre la di- 111. nligence qu'il avoit faite pour sçavoir la verité de 13. Ruces accusations; que c'étoit le Roi de France Raven
qui avoit le premier remué cette pierre, nonty-lib. 6. p.
pe avarisia, (porte la Bulle) sum de bonis Templasirorum nihil sibi vindicare vel apprepriare insendis, an. 1308.
imò ea per deputandos à nobis generaliser, & per Mariana
Pralates regni Francia specialiser in suis Diocesions bis.
Hisp.

1307

administranda in regno suo dimisti, manum suam exinde totaliter amovendo :: Qu'il avoit trouvé par l'audition de septante deux Templiers, comme il est marqué cy-dessus, que cet Ordre étoit merveilleusement corrompu, qu'il ne s'étoit voulu arrêter du tout à ce que plusieurs des principaux avoient confessé aux Inquisiteurs François ; qu'aiant été transportez à Chinon il y avoit envoié trois Cardinaux pour tirer d'eux la verité, leur donnant charge de les absoudre, se rendans capables, & y venans avec l'humilité requise; qu'il avoit reconnu qu'ils avoient persisté en leurs premieres confessions. Conclud donc le Pape, que puisqu'il a tant de preuves & fi manifestes, & qu'il ne peut vaquer lui-même à tant de choses, mande aux nommez dans la Bulle d'informer contre l'Ordre des Templiers suivant les articles qui y étoient attachez, pour le tout lui être renyoié. Voici ce que portent ces articles.

Brevius I. Cùm in Ordinem cooptabantur in ipsis sacro-An. Eo-rum suorum initiis, Christumne aut Deum, aut eles 105. Virginem Deiparam, aut Divos abjurassent, vel hist. Ra- ut abjurarent moniti suissent, aliosve ipsi ad abjuven. pag. randum incitassent.

 An Christum, vel Jesum, crucive suffixum, verum Deum esse vel passum, pro humano redimendo genere negassent.

III. An fuisse pseudo-Prophetam & pro suis ipsis

afflictum criminibus affirmassent.

IV. An Ordinis Magistrum, qui nulliserat sacris initiatus, crederent per pænitentia Sacramentum eluere anima sordes, & pescata posse, & an ipse id secisset.

V. An que occulta habebantur in eorum legibus,

84

va orthodoxa Romana Ecclesia vituperationi esse, cri- 1307. minaque ac errorem fovere putarent.

VI. An in ipso Ordinis ingressu docerentur posse inter se luxuriose commisteri, idque esse faciendum, neque ullum obid perpetrari flagitium, o an has tirones etiam docerent.

VII. An Ordinis sui amplitudini studerent vel contrà quam fas esset jurassent, ad idque jurandum alios induxissent.

VIII. An qui cooptabat eos in Ordinem; ne spem salutis sua in Christo Dei positam haberent, illis ediceret.

IX. An conspuissent crucem, imaginemve Christi Dei, aut pedibus protrivissent ac conculcassent, co die Veneris santto, vel alio in eam minxissent.

X. An cattum , craniumve aut simulatrum quodpiam eridolum hujusmodi sictum er commen-Bitium divinaveneratione toluissent, in magnis comitiis, aliove fratrum loto, divitiasque ab eo & terrarum arborumve uberes fructus sperassent.

XI. An quo vingulo interulam carnemve cingebant, eo idolum quodpiam hujusmodi tetigissent.

XII. An tyrones, adolescentulos prasertim, libidinose, intemperanterque, atque alia quam deteat, parte osculati fuissent.

XIII. An dum rem divinam facerent , Sacra mysteriorum, & consecrationis verba omisissent.

XIV. An scelestum & nefarium facinus duterent, hac committee.

Outre cette Bulle pour informer contre tout l'Ordre des Templiers, le Pape en fit une autre le même jour adressante aux Prelats & au Roi aussi en particulier, qui contient au narré les mêmes choses que la precedente, mais porte sur la fin la resolution, tant de lui, que des Cardi1307

naux, d'assembler le Concile à Vienne en Dauphiné, & en fait l'indiction du prochain mois d'Octobre à deux ans de là, pour mettre ordre au fait des Templiers & autres necessitez de l'Eglise: enjoignant aux Prelats & aux autres Ecclesiastiques, de se trouver au lieu assigné; suppliant le Roi de s'y vouloir trouver en personne.

Zurita.

Il y en a qui ont dit que le Pape écrivit aussi que l'on cirât tout l'Ordre des Templiers au Concile sur , asin qu'il y eût de leur part des Syndics pour se désendre, & à l'Evêque de Prenesse qui avoit la charge des Templiers prisonniers en France, qu'il represent a en ce Concile le Grand Maître & les principaux nommez cydessus, pour ouy ce qui seroit conclu & arrêté contre eux.

1308. Layette

Cependant le Roi envoia ses lettres aux Archeveques, Eveques, Abbez, Prieurs, Chapitres, villes, communautez, & à quelques Grands du Roiaume, pour se trouver par eux ou leurs Procureurs en la ville de Tours, en l'assemblée qu'il avoit intention de faire pour aviser au fait des Templiers. Par ces lettres aiant exageré les enormes & detestables crimes dont les Templiers étoient suffisamment convaincus. & dit que ses predecesseurs avoient eu toûjours grand soin d'extirper les heresies de l'Eglise, & particulierement celles naissantes en leur Rojaume, il ajoûté ces mots: Scitis quod fides Catholica ex qua id quod sumus in Christo consistimus ex eo vivimus, ex ea nos sic exules o mortales. nobiles facti sumus in Jesu Christo, ut Dei vivi Patris aterni filii veri simus cum Christo, nec non regni calestis heredes; hac nos spes fovet palcherrima, hat est tota nostra substantia, Christus est 1308, nobis vita en veritas, quis ergo potest ipsum negare?
Pour la fin il conclud qu'il a resolu de se transporter en personne vers le S. Siege pour presser cette assaire.

En execution de ce mandement il se trouve Legente prés de quatre-cens Procurations de la part des 11. Archevêques, Evêques & autres cy-dessus, aux nommez en icelles, pour se trouver au lieu assigné par le Roi, ou comme portent aucunes, pouvoir de comparoir pardevant le Pape Clement V. & le Roi de France, & là traiter de l'Ordre des Templiers.

L'affemblée finie le Roi alla trouver le Pape Leputs à Poictiers accompagné d'une grande multitu
de de gens, qui étoient ceux de ces Procureurs que le Roi avoit retenus prés de lui, pour prendre avis sur les difficultez qui pourroient sur-

venir.

Le Roi étant à Poictiers confera avec le Pape Lyune du fait des Templiers; passerent quelques arti- 1.00. 25. cles ensemble, qui portoient entre autres choses, que lesdits Templiers seroient gardez par L'authorité du Roi à la priere du Pape & des Prelats en leur nom. Que les Prelats pourroient juger les Templiers dans leurs Dioceses, fors quelques-uns reservez au Pape. Qu'en cas de l'abolition de l'Ordre, le bien sera emploié au fait de la Terre sainte. Qu'ils donneront l'un & l'autre lettres, que l'argent provenant du bien des Templiers ne lera diverti à autre usage. Que le Pape, avant que le Roi forte de Poictiers, ordonnera quelque chose touchant le fait des Templiers. Le Pape, bien que ce soit (dit-il) contre son authorité, promet au Roi paisqu'il

"36 DE LA CONDANNATION le veut, que l'Inquisiteur pourra proceder avez les Ordinaires, & autres à ce commis.

Layette 311. n. 37.

1308.

Le Pape avoit en très-grande recommandation les biens des Templiers, & pour se le conserver par ses ministres usa de tous moiens dont il se pouvoit aviser, tira du Roi étant à Poictiers des lettres, desquelles il sui en sut delivré vingt doubles, par lesquelles le Roi faisoit commandement à ses sujets de rendre & restituer tous les meubles & immeubles qui avoient appartenu aux Templiers, à ceux que nommeroit le Pape. Ensuite dequoi le Pape sit desenses à toutes personnes de retirer aucun des Templiers ni aider; au contraire enjoint de les arrêter, & les mettre entre les mains des Ordinaires des lieux & des Inquisiteurs, excommuniant tous ceux qui manqueroient à ce commandement.

Tous les Historiens remarquent, mais ne sont d'accord de l'année, qu'il sut executé plussieurs Témpliers à Paris, & fort cruellement.

Je ne pense pas que ce sût avant l'année 1309, puisque le Pape qui s'étoit plaint de la capture des Templiers, & de la sassie de leurs biens, pour avoir été sans son authorité, ne se plaignit jamais de cette execution, dont il eût eu plus de sujet. Car tous les Historiens remarquent qu'elle sut saite de l'authorité du Roi, & la mettent incontinent après la prise, ce qui est sans apparence. L'auteur toute sois de la Chronique S. Denis la meten l'an 1309, en ces mots. "En l'ani, de l'Incarnation 1309, les Templiers tant à Paris comme vers le Moulin de Saint Anthoine

"près du chemin de Senlis, après les Conciles "prononcez fur les choses illec celebrées, furent "ars, & la chair & les os ramenez en poudre,

1309.

", desquels Templiers dessusdits l'un le Mardi 1309. haprès la fête Saint Nicolas en Mai vers celui "Moulin fut ars . ainsi comme dessus est dit. "Mais ils eurent moult à souffrir de peine & de .douleur, & ne voulurent onc rien reconnoître "en leur destruction, pour laquelle chose ils esti-, moient que leurs ames en peureut avoir! perpetuel damnement, car ils mirent le menu peu-", ple en grande erreur; & pour ce après ce ensui-"vant la veille de l'Ascension Nôtre Seigneur. "les autres Templiers furent ars, & la chair & ales os ramenez en poudre. Desquels l'un étoit "aumônier du Roi, qui tant d'honneur avoit eu men ce monde, mais oncques de ses messaits n'eust aucune connoissance.", Boccace en dit autant pour le supplice qu'il decrit fort cruël, sans cotter le tems. D'autres disent qu'il en fut per brûlé cinquante six les uns prés de S. Antoine bles melhors Paris, les autres à Saint Denis en France. heur c.

Les Evêques & autres Prelats en consequen- 21. livre ce des Bulles dont nous avons parlé, par lesquelles le Pape avoit donné tout pouvoir de proceder contre les Templiers, firent dans leurs Dioceses ce qui étoit en eux pour chercher la verité de ces accusations. Mais d'autant qu'en France les informations avoient été auparavant faites de l'authorité du Roi par les Inquisiteurs, assistez de quelques Gentilshommes nommez par lui, dont le Pape n'étoit pas content; & d'ailleurs qu'il étoit question de juger un Ordre répandu non seulement en France, mais par toute la terre; le Pape jugea qu'il étoit du tout necessaire qu'il nommât des Commissaires, pour proceder tout de nouveau en son nom & par son ordre contre les Templiers. Sa commission donc

1309.

est du mois d'Août de l'an troisseme de son Pontificat, & s'adresse à l'Archevêque de Narbonne, aux Evêques de Bayeux, de Mende, & de Limoges, à Mathieu de Naples Archidiacre en l'Eglise de Rouen, à Jean de Mantoue, Archidiacre de Trente; agent de Montlaur Archidiacre en l'Eglise de Maguelonne, & à Guillaume Aragon Prevôt en l'Eglise d'Aix.

La commission donc du Pape qui est Clemedt V. porte qu'il avoit été averti des crimes commis par les Templiers, tant par le Roi de France, que par diverses personnes, qu'il avoit sceu d'un des premiers de cet Ordre, qu'à leur reception ils nioient Christ, crachoient sur la croix, & autres horribles crimes qui ne se pouvoient écrire : qu'il avoit été informé de cela par plufieurs procedures faites dans le Roiaume de France par les Prelats & les Inquisiteurs de la Foi, qu'il avoit lui même interrogé septantedeux Templiers en presence de quelques Cardimaux, & fait rediger leurs confessions par écrit, ausquelles ils auroient persisté & icelles approuvées en plein confistoire lorsqu'il en sit saire la lecture. Qu'il n'avoit pû étant à Poictiers en interroger davantage, à cause de l'infirmité de plufieurs, mais que voulant sçavoir ce qu'ils avoient confessé pardevant ces Inquisiteurs & autres Juges, il auroit commis Bernard Cardinal du titre de Saint Nerée & S. Achille, & Etienne Cardinal du titre de S. Kiriace, & Landulphe Cardinal de S. Ange, avec pouvoir de donner l'abso-Jution au Grand Maître & autres Templiers s'ils la demandoient devotement. Que lesdits trois Cardinaux trouverent les crimes dont l'on accusoit ces gens très-veritables, les interrogerent de nouveau, reconnurent que ce qu'ils avoient

dit devant les Inquisiteurs étoit vrai, demande- 1300. rent pardon aveclarmes, ce que les Cardinaux leur accorderent, & principalement au Grand Maître, & à quelques Precepteurs. Que les dits Gardinaux lui firent rapport de tout ce que dessus; & d'autant, ajoûte le Pape sur la fin de sa commission, quele mal étoit par tout où il v avoit des Templiers, il commande à ces Commissaires qu'ils aillent dans la Province de Sens, & envoient aux autres Provinces de France pour faire voir leur pouvoir, & executerce qui étoit de ses commandemens.

Donc ces Commissaires arriverent à Paris. commencerent leur procedure au mois d'Aoust de l'année 1309, citerent tout l'Ordre pour comparoir pardevant eux au premier jour après la Saint Martin en la Sale de l'Evêché de Paris. Leur acte de citation est du Vendredi devant la Saint Laurent. Ensuite de cela ils envoierent par toutes les Provinces faire la même citation à Rheims, Rouen, Tours, Lion, Bourges, Bordeaux, Narbonne, Auch.

Le 22. Novembre ensuivant les Commissaires firent venir devant eux le Grand Maître des Templiers nommé Jean de Molayo du Diocese de Bezancon. & Hugues de Peraldo Commandeur de France. Ce Grand Mastre dit qu'il y avoit dix ans qu'il étoit dans l'Ordre. qu'il n'y avoit reconnu aucun mal, qu'il étoit neantmoins resolu de faire tout ce qu'ils ordonneroient. Les Commissaires reconnoissans cet homme en ses gestes & en sa parole, fort simple & comme fou, (car leur procés verbal use des mots, fatuus, er non bene compos mentis) ne palserent pas outre pour l'heure à son égard, & le renvoierent à l'Evêque de Paris, qui feul poutvoit recevoir de tels fugitifs dans son Diocese; car ledit Grand Maître avoit dit qu'il s'étoit retiré de l'Ordre.

> Neanmoins trois jours après il fut oui derechef, & lui demanderent s'il vouloit defendre son Ordre. Dit que l'Ordre avoit été confirmé par le Saint Siege; qu'il étoit étrange que l'on voulût si legerement proceder contre une si grande Compagnie, veu que la sentence de deposition contre l'Empereur Frederic sut differée 32. ans: ajoûta qu'il n'étoit pas affez fage pour entreprendre cette defense, mais qu'il y feroit ce qu'il pourroit; qu'il étoit en une miserable captivité, n'aiant pas quatre deniers pour faire la moindre defense que requiert une telle affaire; qu'il demandoit conseil & aide, & que la verité fût sceue non seulement par lui. & ceux de son Ordre, mais de tous les Rois du monde, des Princes, Barons, Comtes; qu'il sçavoit bien que quelques Prelats disoient que ceux de son Ordre étoient trop exacts à la poursuite de leurs droits, qu'il étoit neanmoins d'accord de les croire. Les Commissaires l'admonesterent de prendre bien garde à ce qu'il disoit, & à cette resolution de desendre son Ordre, & à ce qu'il avoit deja deposé tant contre lui-même que contre son Ordre; qu'il falloit qu'il sçût qu'en fait d'heresie & de la Foi l'on y procedoit simplement & sans ministere de conseil ni d'Avocat,

Après cela les Commissaires lui sirent faire secure de plusieurs de leurs Commissions, entre autres d'une qui porte ce que ledit Grand Maître avoit confessé contre son Ordre aux trois Cardinaux deputez par le Pape, dont il est parlé ci-dessus; ce qui l'étonna tellement 1309. qu'il en sit le signe de la croix, disant que si les Cardinaux étoient d'autre qualité, qu'il savoit bien ce qu'il avoit à dire; & lui aiant été dit que ces Cardinaux n'étoient pas pour recevoir un gage de bataille, il dit qu'il ne l'entendoit pas ains; mais prioit Dieu qu'il usat envers eux, de la même punition dont l'on use en ce cas contre les Sarasins & Tartares; car, dit-il, ils sont trancher la tête aux menteurs insames, & leur sendent le ventre.

Les Commissaires passans outre lui dirent que l'Eglise jugeoit les herétiques. & livroit les obstinez au bras seculier, & lui donnerent un delai pour se resoudre à la defense de son Ordre. Ce delai expiré il comparut, & lui fut demandé s'il avoit bien pensé à cette desense. il répondit qu'il étoit Chevalier, tres-ignorant ce qui étoit des lettres, & tres-pauvre; qu'il savoit que le Pape s'étoit reservé par une Bulle la connoissance de lui & des principaux de son Ordre, qu'il n'entendoit pour le present dire autre chose, qu'il étoit prét de se presenter devant le Pape, ajoûtant qu'il avoit trois choses à leur dire à l'avantage de son Ordre. La premiere, qu'il ne croioit pas qu'il y eût des Eglises fors les Cathedrales, qui eusfent de plus beaux ornemens & reliques qu'eux. ni où les Prêtres celebrassent mieux le service divin. La seconde, qu'il n'y avoit lieu où l'on fit de plus grandes aumônes. Car par tout l'Ordre par un decret general l'on faisoit trois sois la semaine l'aumône. Et la derniere, qu'il ne savoit pas qu'aucun autre Ordre de religion, ni aucune nation exposat plus librement sa vie pour

DE LA CONDANNATION

la foi Chrétienne, qu'eux: Que le Comte d'Artois qui fut tué en Terre Sainte, voulut fachant la valeur des Templiers, qu'ils fussent à l'avantgarde de son armée.

> Les Commissaires lui dirent que tout cela étoit inutile sans la Foi, ce qu'il confessa: mais il repliqua qu'ils croioient en la Sainte Trinité, & en tout ce que croioit l'Eglise Catholique.

> Un des Superieurs de l'Ordre nommé Ponzard de Gyziaco, dit qu'ils avoient été fort gehennez eu plusieurs lieux, que tout ce qu'ils avoient confessé avoit été crainte de la mort, qu'aucuns avoient expiré dans les tourmens ; qu'il étoit neanmoins resolu de desendre son Ordre, demandant pour adjoints & conseil Frere Renaud d'Orleans, & Pierre de Boulogne Prêtres & Freres de l'Ordre. Il se plaignit sont eux Commissaires de ce qu'il étoit plus mal traité, parce qu'il s'ossroit de desendre l'Ordre, à quoi ils voulurent remedier; mais celui qui est cette charge, rapporta qu'il n'étoit pas vrai que ce Templier sût travaillé pour le sujet qu'il avoit dit.

Le Roi cependant pour faciliter la proceduse de ses Commissaires, decerna ses Lettres
patentes aux Bailliss & Seneschaux de son
Roiaume, à ce qu'ils ensient à faire seurement
conduire à Paris les Templiers qui étoient dans
leurs prisons; non pas tous, mais seulement
ceux qui avoient intention de desendre le General de l'Ordre; qui étoit proprement la com-

mission des deputez du Pape.

Ces Commissaires étoient chargez d'un cahier que le Pape leur avoit envoié, qui contenoit un grand nombre d'articles, sur lesquels ils devoient interroger les accusez qui avoient 2509, resolu de desendre l'Ordre en general.

Voici les principaux de ces articles.

Quilibet in receptione sua & quandoque post, vel quam citò ad hoc commeditatem recipiens habere poserat, abnogabat Christum, aliquando crucifixum, & quandoque Jesum, & quandoque Deum, & omnes Santios & Santias Dei.

Receptores dicebant illis quos recipiebant, Chriflum non esse verum Deum, er ipsum suisse salsum Prophetam, non suisse passum provedemptione bumant generis, sed pro sederibus suis.

Quod nec receptores nec recepti babebant spem

salvationis babenda per Jesus.

Quod faciebant spuere illes quos recipiebant super crucem o imaginem crucis, licet interdiam qui recipiebantur spuerent juxtà.

Quòd ipsam. crucem pedibus conculcari mandabant, super ipsam etiam mingebant, pracipue in

die Veneris sancti.

Quod adorabant quendam catum sibi quandeque in congregatione apparentem.

Quòd non credebant Sacramentum altaris.

Quèd credebant quèd magnus Magister poterat à pectatis ess absolvere, item Visitatores & Praceptores.

Quòd magnus Magister boc fuerit de se confessus in prasentia magnarum personarum, antequàm

eset captus.

Quod in receptione fratrum se deosculabantur in ere, in umbilico seu in ventre nudo, & in ano

seu spina dorsi, e in virga virili.

Qued nullus erat present in receptione fratrum, babebant eos statim pro presesses, con propter hoe wehement suspicio contra dictum Ordinem à longis temporibut.

¥309.

Quod dicebant, quod ad învicem poterant unus cum alio misceri carnaliter, quod hoc licitum erat, quod debebant, co non erat eis peccatum.

Quòd habebant idola, videlicet capita, quorum aliqua habebant tres facies, & alia unam, & aliqua craneum humanum; illa adorabant, ut Deum, quòd poterat illos salvare e divites sacere.

Quòd tangebant hac idola cordulis, quibns seip-

fos cingebant super carnem.

Qui nolebant hac omnia facere, interficiebantur, vel salcem incarcerabantur.

Qudd injungebant eis per sacramentum ne pra-

dicta revelarent, & sub poina mortis.

Quòd injungebant fratribus quòd non confiterentur aliquibus nisi fratribus ejusdem Ordinis.

Quod fantte matri Ecclesie nunciare neglexerunt.

Quòd pradicta servabantur ultra mare in locis, in quibus Magister generalis & sonventus dicti Ordinis pro tempore sunt morati.

Quod praditta siebant & servabantur in Cypro, win toto Ordine generaliter & i longo tempore, fed sine statuto Ordinis, & post approbationem sed is Apostolica.

Quod Magister generalis, Visitatores, & ali majores Ordinis sic sieri injungebant, & hec facere notentes graviter puniebant.

Quod eleëmosyna non fiebant ut debebant.

Quòd non reputabatur peccatum in dicto Ordine per fas & nefas jura acquirere aliena, & quòd jurabant per fas & nefas augmentum Ordinis procurare.

Quòd clam & nottu tenebant Capitula, expulfis omnibus de familia extra domum, claufis januis domus & Ecclefia adeò firmiter, quòd nullus fit accessus ad eos. Ponentes etiam excubias supra besta domus vet Ecclesia, ne quis locum appropin- 1309, quet.

Quod similem clandestinitatem observant in receptione fratrum.

Quòd omnes, vel quasi dua partes Ordinis scien-

ses dictos errores corrigere neglexerant. • Quòd tanto tempore duraverunt supradicti pravi

• Quòd tanto tempore duraverunt supradicti pravi errores, quòd Ordo in personis posuis renovari semel, vel pluries à tempore introductorum pradictorum errorum.

Quòd multi fratres dicti Ordinis propter dictas fæditates exierunt ad religionem aliam, co nonnullà in faculo remanserunt.

Quòd Magnus Magister Ordinis, Visitator or enagnus Praceptor Cypri, Normania or Pictavia, or plures alii Praceptores, or nonnulli alii fratres dicti Ordinis pramissa consessi sucrunt tam in judicio quàm extra judicium coram selemnibus personis, or in pluribus locis etiam personis publicis.

Quod nonnulli fratres dicti Ordinis tam milites quam sacerdotes, alii etiam in prasentia Domina nostri Papa & Dominorum Cardinalium fuerunt pradicta vel magnam partem dictorum errorum confessi.

Quod etiam in pleno consistorio recognoverunt predicta.

Les Commissaires du Pape qui virent qu'en vertu des commandemens du Roi, l'on avoit conduit à Paris au Temple un bon nombre de Templiers, il s'en trouva soixante & quatorze qui nommerent P. de Boulogne Procureur general de l'Ordre en Cour de Rome, auquel ils donnerent charge de dire qu'ils avoient un Chef sans la permission duquel ils ne pouvoient tien faire: s'ossirient neanmoins de desendre

1309.

l'Ordre devant les Commissaires; declarans que les articles envoiez par le Pape, qui leur avoient été leus, étoient saux & abominables; que ceux qui les avoient faits étoient heretiques, voircinssideles; qu'ils étoient préts d'aller au Concile, pourveu que l'on les mît en liberté; que les Freres qui avoient deposé contre l'Ordre l'avoient fait par les tourmens, ou crainte de la mort, aucuns corrompus par argent ou pas

promesses.

Ce même de Boulogne en presence des Commissaires, lut un acte par ceux qui avoient entrepris la defense de l'Ordre, par lequel ledit de Boulogne est nommé avec huit autres des principaux pour agir en leur nom. L'acte porte, qu'ils sont préts de se desendre tant en particulier qu'en general, & en un Concile universel; qu'il faut pour cela qu'ils soient en liberté, qu'ils ratifient dés à present ce que ledit de Boulogne & ces huit nommez avec lui diront & écriront pour la defense de l'Ordre. mais desavouant tout ce qui se dira contre & au prejudice d'icelui. Supplient que lors qu'ils seront quis, qu'il n'y ait aucun Lai present, ou qui puisse ouir leurs depositions. Soutiennent que hors la France il nese trouvera aucun de leurs Religieux, qui ait dit ce que l'on a extorqué de ceux qui avoient été interrogez en France. Donc pour la defense generale de l'Ordre ils disent, qu'il a été fondé sur la charité & l'amour, & à l'honneur de la Vierge Marie, pour defendre l'Eglise contre les Infideles.

Que quiconque entre en leur Religion promet quatre vœux substantiaux, Pauvreté, Obedience, Chasteté, & d'exposer sa vie pour le

service de la Terre sainte.

Que le Religieux qui promet ces quatre cho- 1309. fes, est recû par un baiser & prend l'habit, & la croix qu'il porte devant sa poitrine; & puis l'on lui fait voir la Regle ancienne de l'Ordre, approuvée par l'Eglise & par les Saints Peres. Que cette forme avoit été & observée de tout tems & par toutes les nations jusques à present. Que tout ce qui s'est dit au contraire étoit faux & detestable, & ne pouvoit avoir été dit que par de faux freres, chassez de l'Ordre pour leurs impietez & scandales : que ces méchans en avoient suborné d'autres aussi méchans qu'eux, qui ont excité le Roi & son Conseil contre tout l'Ordre, & ont crû qu'ils le faisoient par zele de religion. Que le Roi a informé le Pape de la même sorte qu'il l'avoit été. & ainfi l'un & l'autre ont été trompez. Que plusieurs des Freres de l'Ordre qui ont confessé dans les tourmens, sont préts de changer s'ils étoient libres & de dire la verité, & qu'ils fussent assurez que l'examen nouveau qui sera fait. sera tenu secret.

Un de ces huit nommez dans cet acte, ajoûte à ces plaintes, que toutes les depositions dont l'on se servoit contre eux étoient nulles, parce que par un privilege special ils ne devoient répondre devant aucun Juge seculier ou Eccle-statique, sinon devant le Pape ou ceux qui se-

cont nommez par lui.

4 . I 🔾

Que les personnes singulieres de l'Ordre ne sont recevables à dire chose prejudiciable à l'Ordre, & que ceux qui avoient deposé, avoient été sorcez par tourmens à dire ce qu'ils ne scavoient pas.

Au reste, que pour maintenir la justice de

1309.

leur cause ils offroient de combattre toutes personnes, fors le Pape & le Roi.

Les Commissaires répondans à ces actes, leur dirent qu'ils étoient prisonniers du Pape & de l'Eglise, & leurs biens étoient sous la main du Pape, qu'ils n'y pouvoient rien innover.

Que par la Bulle du Pape ils étoient fort diffamez, & pour ce qui concernoit les interrogatoires faits sans l'autorité du Pape. Que de droit l'on observoit le contraire pour ce qui est du crime d'heresie, & principalement lors que les Prelats sont Inquisiteurs, & qu'ils travaillent par authorité Apostolique & ordinaire, qu'il n'étoit pas question en leur commission du fait de ces procedures.

Ces Templiers pour s'acquitter encore d'autant plus de ce qu'ils avoient entrepris pour leur desense generale, firent un autre écrit, par lequel ils soutenoient que toute la poursuite faite contre les Religieux Templiers, toutes les depositions que l'on avoit extorquées d'eux, n'étoient nullement considerables, aians été miserablement traitez, étans lors captifs & sans volonté.

Que pour tirer d'eux plus facilement ce que l'on desiroit, l'on leur faisoit voir des lettres où étoit le seau du Roi, par lesquelles l'on leur donnoit assurance de la vie & de la liberté; qu'on leur bailleroit à chacun une pension viagere bien asseuré, & en même tems l'on leur faisoit voir que l'Ordre étoit condanné.

Que par toute la terre il y avoit tant de gens de bien & de plus grandes Maisons, qui étoient de cet Ordre, qu'il n'est pas à croire, quest ce que l'on leur impose étoit, quelqu'un ne s'en sût plaint. Qu'un

49

Qu'un entre autres nommé Frere Adam de 130%. Valincourt de noble extraction, desirant vivre en une plus étroite regle se seroit fait Chartreux; que depuis il auroit voulu retourner dans l'Ordre des Templiers, ce qui lui fut permis, mais de la même forte & avec les mêmes rigueurs qu'on faisoit pratiquer à ceux qui apostazient; car il fut reçu de nouveau, mis nud en chemiseen presence de tous les Religieux, demandant avec larmes d'être recu parmi eux : la penitence qu'on lui imposa fut grande; il mangea un an durant par terre, & jeuna au pain & à l'eau quelques jours de la semaine, & tous les Dimanches de cette année se presenta nud devant l'Autel, où le Prêtre celebrant lui donnoit la discipline.

Que ce Chevalier est encore vivant, duquel l'on pouvoit savoir la verité de ce qui se passoit parmi eux; qu'il avoit l'ame si bonne, qu'il ne sût jamais sorti des Chartreux pour retourner chez les Templiers, s'il y eût recon-

nu tant d'abominations.

Au reste ces Commissaires surent dans Paris depuis le mois d'Août 1309, jusques au mois de Mai de l'année 1311. Pendant ce tems ils examinerent deux cens & trente un témoins, tant Templiers qu'autres qui avoient deposé devant les Ordinaires. Tous ces témoins, sors quelques-uns, reconnurent les crimes contenus dans les articles envoiez par le Pape. Le seizieme témoin nommé Aimeri de Villars Templier, dit qu'il avoit deposé faux, pressé par les tourmens qui lui avoient été saits par L. de Marcilly, & Hugues de la Celle Chevaliers deputez de la part du Roi; & que quand

50 DE LA CONDANNATION

des charettes, que l'on alloit brûler pour n'avoir rien voulu confesser, il sur fort étonné; que crainte de seu il dit ce qui n'étoit pas, & en eût dit davantage. Le trente sixiéme témoin en dit autant. Voilà sommairement la procedure des Commissaires du Pape contre le General de l'Ordre des Templiers.

Pendant ce tems il se tint dans Paris un Concile de la Province de Sens contre les Templiers, où l'Archevêque de Sens presidoit, Les Commissaires manderent au Concile qu'ils eufent à leur laisser un certain Templier, auquel il faisoit le procès. Le Concile répondit qu'il y avoit deux ans que son procès étoit commencé, qu'ils étoient assemblez par ordre du

Pape pour le regard des Templiers.

Les defenseurs des Templiers dirent aux Commissaires du Pape, qu'ils avoient appellé au Pape de ce Concile de Sens; & des autres Conciles qui se tenoient pour leur fait en diverses Provinces; les supplierent de prendre connoissance de cette affaire; ce qu'ils resuscent sur ce que les uns & les autres avoient pouvoir du Pape, & que les Conciles jugeoient les particuliers, & eux informoient du General.

Nangisin
Chron. g
1310. co
MS. ti

Enfin ce Concile Provincial termina ses longues procedures par le jugement qu'il renditcontre plusieurs de cet Ordre; les condannations furent fort differentes. Quelques-uns surent absous purement & simplement, d'autres condannez à quelque penitence, puis delivrez. Il y en eut qui surent resservez plus étroitement: plusieurs furent condannez à sinir leurs jours entre quatre murailles. Mais cinquante 1309 à neuf furent comme relaps degradez par l'Eveque de Paris, & livrez au bras seculier, puis condannez à être brûlez; ce qui fut executé hors la porte Saint Antoine. Ces pauvres miserables declarerent jusques à la mort, qu'ils étoient innocens, & que tout ce qu'on leur avoit imposé étoit saux; ce que le peuple regarda avec étonnement & consternation, les uns admirans la constance & la vertu de ces gens, les autres detestans leur opiniâtreté.

Peu après & en la même année l'on déterra Nangis le corps d'un Templier nommé Jean de Thu-ibid. reyo, autrefois Treforier du Temple à Paris: ce qui resta du cadavre sut brûlé publiquement

comme le corps d'un heretique.

Il semble maintenant qu'il est à propos, puisqu'en france les procès étoient instruits contre les Templiers, de remarquer ce que les Evêques & Inquisiteurs sirent en divers Roiaumes en execution de ces Bulles, & aussi en consequence des lettres qui furent écrites par le Roi à quelques Rois, pour l'imiter en cette poursuite.

En Italie il s'y fit d'exactes & rigoureuses Rubens procedures. L'Archevêque de Ravenne assembla le Concile de sa Province, pour aviser aux ven. L. 6. deputations du Concile general, & informer contre les Templiers de sa Province: il sit en cela de grandes diligences; sit arréter ceux qu'il pât, les interrogea, les menaça de la torture. En plein Concile de sa Province rapporta les charges contre eux, demanda avis s'ils devoient être appliquez à la question; sut repondu que non. Les suquisiteurs sontenoient

que les heretiques y devoient êrre appliquez. Fut aussi demandé si l'on renvoieroit le tout au Pape; fut resolu, que puisque le Concile general étoit proche, il ne falloit point de renvoi; qu'il les falloit du tout absoudre, ou qu'ilsse devoient purger. Le Concile fut d'avis qu'ils se devoient purger. Mais le lendemain les Evêques se rassemblerent & donnerent leur Sentence, par laquelle les innocens étoient declarez absous, & les criminels devoient être punis suivant la Loi; que les innocens étoient aussi-bien ceux qui avoient confessé crainte des tourmens, & qu'il falloit conserver l'Ordre fi la plus grande partie se trouvoit saine, & non entachée de ces corruptions.

A Bologne quelques-uns justifierent avoir toûjours bien vécu, & n'avoir jamais commis les crimes dont étoient accusez leurs confreres.

Resvies bift. Eccl. p. 103.

Les Archevêques de Pise, & de Florence. & ceux qui avoient charge du Pape d'informer contre l'Ordre en la Lombardie & Toscane. dresserent leurs procès, & par la deposition de plusieurs témoins, qui parloient aucuns d'avoir veu . les autres d'avoir oui, d'autres suivant le bruit commun & par plusieurs circonstances & indices, les Templiers furent clairement atteints & convaincus des crimes horribles & detestables comme ceux de France. & ce suivant les articles qui leur furent envoiez par le Pape. qui sont transcrits ci-devant.

Zurita

Voions ensuite ce qui se sit en Arragon où lors regnoit Jaques II. Ce Roi recut à Valence an. 13c8, les lettres du Roi, & aussi d'un Religieux nommé Remy de Brugaria Docteur en Theologie de Paris, le 1. Decembre, en presence des

Grands de son Roiaume: à l'instant recon- 1309. noissant l'importance de cette affaire, & qu'il y alloit de la religion, chargea les Evêques de Valence & Saragoça qui étoient près de lui, de s'informer de la vie des Templiers en leurs Dioceses, attendu qu'ils étoient notez de grandes méchancetez. L'inquisiteur general en ce Roiaume eut la même charge afin d'extirper cette malheureuse secte; lui promet toute aide. & faveur. Les Evêques & l'Inquisiteur donnerent avis au Roi, que beaucoup de Templiers s'absentoient & se retiroient dans leurs places fortes. qu'il étoit à propos de les faire prendre, ce qui fut fait en vertu de ses lettres du 3. du mois de Decembre, & leurs biens saisis. L'Inquisiteur cependant manda à plusieurs villes qu'elles n'eussent à préter main forte aux Templiers. & decerna une citation contre eux à comparoître à Valence au Convent des Predicateurs pour repondre de leur foi. Le Roi d'autre côté assembla les Prelats de son Etat à Valence le jour de l'Epiphanie, pour aviser comment ils procederoient en cette affaire.

Les Templiers voians cette persecution, se retirerent la plûpart dans leurs places fortes, & resisterent au commandement du Roi & de l'Eglise. Le Roi aussi-tôt commanda de les exterminer par armes, à quoi ils sirent de grandes resistances; il emporta par force quelques places, mais beaucoup refisterent long-tems, tant ils avoient de forces & leurs places bien munies & en defense.

Ces Chevaliers qui étoient ainsi poursuivis en Arragon écrivirent au Pape, lui remontrant comme ils étoient persecutez injustement ,

DE LA CONDANNATION qu'ils étoient faussement accusez, que leurs actions étoient connues de tous, & qu'ils n'avoient rien fait contre leur institut; qu'au tems qu'ils ont été accusez on ne pouvoit nombrer ceux de leur Ordre, qui étoient entre les mains des Infidèles, qui n'avoient jamais voulu renier le nom Chrétien; que s'ils l'eussent voulu faire ils eussent évité mille miseres & été delivrez auffi-tôt : qu'il considerât le tort qu'il feroit à la Chrétienté, eux qui étoient connus si necessaires pour sa defense : que quelques-uns avoient confessé des crimes tant abominables, qu'il les falloit punir; mais qu'il n'étoit pas juste que tout l'Ordre souffrit, ni les innocens. Supplioient le Pape d'y vouloir mettre ordre, offrans se soumettre au jugement du Saint Siege Apostolique, & defendre leur foi par les armes, comme bons Chevaliers devolent faire contre tous ceux qui les accuseroient faussement. Ajoûterent que leurs biens étoient cause de cette persecution, qu'ils étoient vrais Catholiques & fideles Chrêtiens; qu'il n'y avoit toutefois aucun des Prelats, Religieux ou autre qui entreprît leur defense, que c'étoit à lui seul (parlans au Pape) de l'entreprendre, & que jusques

1309.

Le Roi d'Arragon cependant preparoit ses gens pour assieger les sorts où s'étoient retirez ces Chevaliers: le principal étoit le Château de Monçon où commandoit Barthelemi de Belvis, & sur assiegé par Artault de Luna Gouverneur d'Arragon, qui le prit quelque tems après; & ensuite se rendirent quelques Châ-

à ce qu'ils eussent réponse de Sa Sainteté, qu'ils s'étoient retirez dans leurs forteresses. DES TEMPLIERS.

teaux, comme Miravete, Cantavieja & Ca-1309. Rellot, qui refisterent quelque tems; tous ceux qui surent trouvez dedans surent pris prisonniers & envoiez en divers lieux du Roiaume: le Pape lors commit l'Evêque de Valence pour leur saire leurs procès.

En Castille où regnoit lors Ferdinand IV, les Maria-Archevêques de Compostelle & de Tolede la 10. Archevêques de Compostelle & de Tolede la 15. historient être auteur du Directorium Inquisitorum) informerent contre l'Ordre, & en su desiberé aux Conciles Provinciaux, Gonsalve Archevêque de Tolede cita le Maître des Templiers nommé Roderic Ivanius: le Roi de Castille les sit tous prendre, & saisir leurs biens, & les Evêques établis gardiens.

A Salamanque fut tenu un Concile Provincial de dix Eveques, où les Templiers furent declarez innocens, toutefois le tout renvoié

au Pape.

Si-tôt que les lettres du Pape furent vuês en Angleterre, l'Archevêque de Cantorbery affembla le Concile de sa Province, dont l'on ne in Esquit pas l'issue; mais sçait-on bien qu'en cette durdist, année au mois de Janvier les Templiers furent pag. 95. tous pris en un jour & mis en diverses prisons, digm. & surent ouis en un Synode tenu à Londres, Neufrqui dura pendant les mois de Mai & de Juin, où pag. 5000 ils consessent tous les crimes dont est parlé cy-devant,

Le Pape écrivit aussi à tous les Archevêques, Layette Evêques, Prelats, Abbez & autres Ecclesiasti- 1711. n. ques d'Allemagne, pour aide d'argent & de sa- 35. veur à l'Abbé de Crudacio Diocese de Viviers, qu'il-envoioit en leur païs pour informer contre

D 4

56 DE LA CONDANNATION

les Templiers, exceptant de sa commission les 1309. Dioceses des Mayence, Cologne, Treves, Magdebourg, Constance & Strasbourg, aux Ordinaires desquels il avoit, dit-il, envoié commission en particulier pour informer.

Il se void aussi que le Duc d'Austriche sut prié parle Pape de proceder contre cet Ordre sur Layeste 111. n. les terres de son obéissance. & de les faire tous

. 36. arrêter.

Ć٤.

Le Pape en même tems eut avis d'Amaulry Livre C. Seigneur de Tyr & Gouverneur du Rojaume de El. 93. Cypre, qu'en vertu de ses lettres aiant voulu arrêter les Templiers en un même jour dans le Roiaume de Cypre, qu'il ne l'avoit pû faire, ajant trouyé les Templiers armez & émous, sur l'avis qu'ils en avoient eu; que neanmoins voians qu'il falloit executer ce commandement contre eux, que le Mareschal, le Precepteur. le Drapier, le Tresorier, & autres Chevaliers de l'Ordre jusques à dix le seroient venu trouver à Nicotie, pour se soumettre & tous leurs Confreres à faire ce qui seroit de la volonte du Pape, qu'il les avoit fait arrêter, & tout ce qu'ils avoient d'armes & de chevaux.

Mais pour revenir à ce qui nous touche de Noftrad. bift. de près, nous voions qu'en Provence Charles II. Provenc. Roi de Sicile & Comte de Provence en fit auøN.1307. tant que nôtre Roi; car par le commandement du Pape il fit arrêter en un même tems tous les Templiers dans son Comté de Provence; & voici le moien dont il usa. Il envoia à tous ses Juges des lettres en date du 3. Janvier 1307. qui portoient qu'il leur envoioit une lettre close four son petit cachet. leur commandant sons le

ferment qu'ils lui devoient de les tenir closes & 1309. secretes jusques au 23. dudit mois, auquel jour les aiant ouvertes, leur enjoignoit les mettre à execution à toute rigueur, fous peine de perdre corps & biens. Ces lettres secretes portoient, qu'ensuite du secret mandement du Pape il leur commandoit prendre au corps tous les Templiers du Comté de Provence & Forcalquier le 24. du mois de Janvier, & saisir leurs biens & en faire bons & loiaux inventaires, jusques à ce qu'il en eût été ordonné autrement. Ces lettres furent executées. & les Templiers condannez à mort & executez, & leurs biens meubles confisquez au profit du Duc de Provence qui en fit part au Pape. & les immeubles furent conservez aux Hospitaliers.

Cependant le Pape avoit soin que les biens de cet Ordre sussent conservez, commit plufieurs personnes pour les regir en ce Roiaume qui étoient obligez d'en rendre compte à un de ses Cameriers & aux Archevêques des lieux, Lavette comme deleguez de lui: & par ses Bulles à cet 1. mu. 120 effet, l'on void que delors le Roi s'étoit desaisi 6 12. de la plus grande partie des biens de cet Ordre, 111. & qu'il n'en restoit plus que peu de chose.

Il se void aussi une Bulle du Pape au Roi, de 1310. l'an 6. de son Pontificat, donnée à Vienne, qui porte qu'il s'étoit reservé particulierement, Legette & au Saint Siege le Jugement de la personne du 111. ... Grand Maître & des principaux de l'Ordre. Le 20. Pape presse de tous côtez. & voulant faire une sin à cette grande affaire attendue de toute la Chrétienté, & poursuivie par les Rois de France, d'Angleterre, Castille & Arragon, & autres qui lui representoient ce qu'ils avoient fait dans

DE LA CONDANNATION

leurs Etats contre cet Ordre, bien qu'il eut prorogé le tems de l'indiction du Concile de Vienne auparavant publié, écrivit à tous les Ecclesinstiques & aux Princes, qu'ils eussent à se trouver au Concile indict l'année suivante, où seroit traitez de plusieurs choses importantes à

Brovins d8.1310.

l'Etat de l'Eglise, & principalement du fait des Templiers: mais parce que cette Bulle contient les mêmes termes que celle de l'indiction premiere, fors que le jour assigné est disserent, il femble inutile de s'y arrêter davantage.

Le Roi qui procedoit avec la franchise qui se pouvoit desirer, montra jusques à la fin que ce n'étoit point les grands biens des Templiers qui

1311.

l'engageoient à cette poursuite; écrivit au mois de Mai de l'an 1311. au Pape, que puisque par les informations, les Templiers se trouvoient Legens merveilleusement chargez, qu'il n'étoit pas: telli, ment du futur Concile; le supplioit de faire en sorte que leurs biens fussenr emploiez à quelque nouvelle milice, ou bien transferez à un autre Ordre Militaire ja établi pour le secours de la Terre Sainte; promettant de faire executer. tout ce qui en sera ordonné, à la charge que fes droits, ceux de ses Prelats, Princes, Barons & sujets soient conservez. Le Pape par ses Bulles lui accorda cette juste demande, & ceci seul est suffisant pour convaincre de calomnie tant d'historiens qui ont infimulé d'avarice nôtre Roi . quine pensoit qu'à exterminer cette abominable milice de son Roiaume.

> Les Archevêques, Evêques, Prelats & autres Ecclesiastiques jusques au nombre de trois cens, s'étant trouvez à Vienne en Dauphiné

lieu à cux assigné par le Pape pour le Concile, 1311. la premiere session commença le 16. Octobre, où le Pape proposa trois points, sur lesquels il falloit avifer.

Le premier étoit le fait des Templiers, l'au-Brovius tre le passage d'outremer, & le troisième la in dinreformation de l'Eglise.

Sur ce premier l'on opina diversement : les uns disoient qu'il falloit ouir les Templiers en leurs desenses, & qu'il étoit rude de retrancher ce membre finoble de l'Eglise, sans y observer formalité aucune; les autres au contraire, qu'il ne falloit plus differer d'abolir cet Ordre, tant pour le scandale qu'ils faisoient à toute la Chrétienté, qui étoit si grand que l'on avoit oui contre eux deux mille témoins.

Guillaume Durandi Evêque de Mende en bailla son avis au Pape par écrit, & lui conseilla de ne plus differer à condanner ces gens. qui avoient mis en horreur & detestation par leurs mauvaises actions le nom Chrétien parmi les Infidèles, & corrompu même la foi de plusieurs Chrétiens & fait vaciller en leur crojance.

· Cette premiere Session du Concile dura depuis le mois d'Octobre jusques en la Semaine fainte de l'année suivante, que le Pape manda 1312. les Cardinaux & les Prelats en un particulier confistoire. où fut arreté l'abolition des Templiers, & le 22. Mai fut tenu la seconde Session où le Roi étoit present seant à côté du spud Pape, assisté de Charles de Valois son frere, Buev. in & de ses trois enfans Louis Roi de Navarre, Eccl. 48 Philippes & Charles. En cette seconde Session 1312. n. fut publiée la Bulle de condannation de l'Ordre 11.

DE LA CONDANNATION

83.72. avec l'approbation de l'assemblée. Voici en substance ce qu'elle porte.

Layette lubitance ce qu'elle porte.

Que pour les grands & énormes crimes desquels les Templiers étoient clairement convaincus, par l'approbation du Concile, non par forme de Sentence definitive, Càmeam super hoc secundàm inquisitiones et processus super his habitos non possemus (dit le Pape) serre de jure, sed per viam provisionis seu ordinationis Apostolica, tout l'Ordre des Templiers est aboli, desenses à toutes personnes d'y entrer, & y prendre l'habit à peine d'excommunication, reservant au Saint Siege la disposition des biens de l'Ordre, & desendant à toutes personnes de s'en entremettre.

Qu'après une grande & meure deliberation de tout le Concile avoit été resolu d'unir à l'Ordre & milices des Hospitaliers de Saint Jean de Jerusalem, tous les biens des Templiers tant meubles qu'immeubles à eux appartenans au tems de leur capture generale faite en France: ensemble tous les privileges à eux concedez, tant par le Saint Siege que les Rois & Princes, exceptant neanmoins de cette union generale les biens des Templiers assisés Roiaumes de Castille, Arragon, Portugal, & Majorque, qui seront toutesois dispensezselon la disposition du Saint Siege Apostolique : & en outre est enjoint à toutes personnes de toutes qualitez sur peine d'excommunication, de rendre & mettre entre les mains des Hospitaliers lesdis biens dans un mois après là publication de cette Bulle.

In E- Walfingham Historien Anglois fait cette reduard-11: marque sur cette clause de la Condannation,

non de jure sed per viam provisionis, en ces mots. 1712. Cum in Viennensi Concilio tractaretur an propter vocationem singularum personarum Ordinis Templariorum , vel propter acta contra sofdem poffet zotus Ordo damnari propter singularium delinquensium vocationes, cum constaret quod dictus Orde non fuerat vocatus, definitum fuit per Concilium quod non de jure, C'est pourquoi la Bulle porte, quamquam de jure non possumus, tamen ad plenisudinem potestatis dictum Ordinem reprobamus.

Le Pape en execution de cette celebre Bulle, avoit deux choses à penser, aux personnes & aux biens des Templiers. Pour les personnes l'on y pourveut ainfi, que l'on s'en remettoit au jugement des Conciles provinciaux, pour faire punir ceux qui seroient trouvez coupables; ausquels Conciles selon la qualité des Zuritas cas fut remis de pouvoir faire grace à ceux qui demanderoient misericorde : reservant neanmoins la connoissance de quelques personnes au S. Siege. Que ceux qui feroient trouvez Mariana iunocens, seroient assignez leur vie durant hift. lib. fur quelques lieux de l'Ordre, pour en percevoir le revenu. Pour le regard des impenitens & relaps, qu'il les falloit juger à la rigueut de la Justice.

Il y en a qui ont éctit, que ceux qui s'en étoient fuis, & contre lesquels on n'avoit pû informer, furent citez par le Concile general à comparoir en personne dans un an devant leurs Diocesains, pour répondre de leurs deportemens; que les defaillans l'an revolu, étoient declarez excommuniez. & les perseverans en leur contumace l'année suivante condannez & tenus pour heretiques.

Ensuite de cette abolition generale il est & propos de parler de la condannation & execution du Grand Maître de l'Ordre, bien que les Historiens soient fort differens pour marquer au vrai le tems de cette execution : les uns la mettant en l'an 1307, ce qui ne peutêtre; les Altib & autres en l'an, 1311. le 11. Mars, où l'an 1312.

& la Chronique de S. Denys en 1313. Ils con-

viennent tous en ce point, qu'il se nommoit Jacques de Molay Bourguignon, Gentilhom-Recercies me, cadet de sa maison, lequel se voiant lib. 9. de destitué de moiens convenables à son exeasib. 11- traction . & ne voulant être à charge à son frere. heft. viqui étoit fort riche, se retira avec les Templiers à dessein de parvenir à quelque charge parmi eux; ce qu'il fit, & fut pourveu d'un riche ... Priore de l'Ordre . & la Grande Maistrise venant à vaquer, il fut par brigues des Grands du Roiaume fait Grand Maître de l'Ordre, dignité qui l'égaloit aux Princes, aiant en cette qualité eu l'honneur de tenir sur les sonts un des ensans du Roi Philippes le Bel.

> Le Roi nonobstant cela le fit atréter avec tous ses confreres. & fut reservé avec trois autres, Guy frere du Dauphin de Viennois, Hugues de Peraldo un des grands de l'Ordre. & un autre qui avoit eu charge aux Finances du Roi. Ils furent interrogez l'an 1307. à Paris. & confesserent le tont comme nous avons remarqué cy-dessus. Le Roi les sit conduire à Lion vers le Pape, puis à Poictiers, où ils reconnurent en presence du Pape & du Roi qui leur promit de leur sauver la vie, qu'ils avoient dit la verité par leurs premiers interrogatoires. Cela fait ils furent conduits à Paris. & deux Cardinaux

63

envoiez aussi-tôt après, pour declarer quelle 1312, étoit l'intention du Pape touchant ces quatre

principaux Chevaliers du Temple.

Pour donc publier ce qui étoit de la volonté du Pape, ces Cardinaux firent dresser un échaffaut au Parvis Nôtre-Dame sur lequel étant élevez ils reciterent le decret & la deposition de ces quatre Chevaliers, comme ils avoient reconnu la corruption de leur Ordre eux mêmes au Pape & au Roi.

Alors le Grand Maître & le frere du Dauphin en presence du peuple supplierent les Cardinaux d'être ouis, & dirent qu'ils avoient deposé faux contreleur Ordre, qu'il étoit très-saint, qu'ils se dedisoient de ce qu'ils avoient dit à Poictiers, & que ce qu'ils en avoient fait c'étoit à la persuafion du Pape & du Roi, & qu'ils étoient préts de mourir poursoûtenir cette verité. La pertinacité de ces deux Templiers & leurs variations étonnerent les Cardinaux, qui commanderent qu'ils fussent remis en prison; les deux autres qui avoient persisté en leurs premieres confessions eurent la vie sauve, suivant ce qui leur avoit été promis; mais ils perirent depuis miserables, comme a écrit Antonin Archevêque de Florence.

Ces deux prisonniers quelque tems après Mari.
furent executez & brûlez viss en l'Isle devant les
Augustins de Paris, où ils endurerent tres-constamment la mort. Quelques Historiens remarquent que le Grand Maître dit quelques ditcours Aresis
à la mort: Mariana en rapporte, dit-il, les depuis
propres paroles. Paul Emile en dit autant; mais l'An
en diverstermes; ce qui fait croire que ce sont jusques
choses inventées & faites à plaisir. En esset ils en 1318.

ful, 1466.

écrivent qu'il dit en presence du peuple étant prét d'endurer la mort, que ce qu'il avoit dit contre son Ordre étoit saux, qu'il n'y avoit jamais rien reconnu que sainteté, qu'en cela seul il avoit blen merité la mort pour avoir dit saux en presence du Pape & du Roi; protesta de son innocence & des siens. Le simple peuple abusé de cette seinte constance & opiniatreté, crut que ces gens mouroient innocens, & les tenoit pour Saints; ce qui sut cause qu'après le supplice on en vid qui ramasserent de leurs cendres.

Nangis MS. 1313.

Un Historien François qui vivoit lors, consirme tout ce que dessus concernant cette execution. Voici ce qu'il dit. Il fut question, dit-il, de mettre fin au procès du Grand Maître des Templiers, & de trois autres des principaux de l'Ordre prisonniers, qui étoient le Visiteur de France. & des Maîtres d'Aquitaine & de Normandie qui avoient été reservez au jugement du Pape. Le Pape donc aiant donné pouvoir à trois Cardinaux Legats, à l'Archevêque de Sens & autres Prelats. à condition d'appeller avec eux quelques Docteurs en Droit Canon pour juger ces quatre personnes; ils s'assemblerent à Paris par-devant eux. Ces accusez reconnurent publiquement les crimes dont ils étoient prevenus. & perfisherent en leurs premieres confessions, & pour cela ces Juges ordonnerent qu'il seroit fait un échaffaut au Parvis Nôtre-Dame, où l'on leur feroit sçavoir ce qui seroit ordonné. Un des Cardinaux aiant fait un discours au peuple, dit que ces quatre Templiers étoient condannez en une prison perpetuelle pour avoir ingenûment confessé

65

leurs fautes: à l'instant comme ces Juges y pen-1214. foient le moins, le Grand Maître & le Maître de Normandie, se leverent en presence de tout le peuple & des Juges, & declarerent que tout ce qu'ils avoient dit en leurs interrogatoires étoit faux. Auffi-tot les Cardinaux les livrerenr au Prevôt de Paris qui étoit là present, pour les representer le lendemain qu'il en seroit ordoné. Cette nouvelle si étrange sut portée au Roi. qui aussi-tôt assembla son Conseil, sans y appeller aucuns Ecclesiastiques, où il fut arrete que sur le soir ce grand Maître & son compagnon seroient brûlez dans l'Isle du Palais entre le lardin du Roi & les Augustins; ce qui fut executé. Ces miserables endurerent tres-constamment ce rude supplice; persisterent jusques à la fin, disans que tout ce qu'ils avoient deposé étoit faux; ce qui étonnale peuple qui assista à cette execution. Pour les deux autres qui ne parlerent point, l'on leur fit executer la sentence qui les condannoit à une prison perpetuelle.

Les Historiens Allemans ont écrit, que le 1313. Pape Clement aiant envoié à l'Archevêque de Mayence la Bulle de condannation des Tem-Murius in chron pliers pour la publier, & qu'aiant assemblé son lib 22. Clergé pour faire cette publication, Huges p. 211. Waltgraffou Comes Silvestris, un des premiers Serarius de l'Ordre, accompagné de vingt Templiers ar-Moguntamez, entrerent au lieu où l'Archevêque tenoit lib.5 pago son assemblée. L'Archevêque étonné le receut 250 aca humainement, Hugues les assura qu'il n'étoit de Mojentia de point venus pour y saire violence: dit toute sois en suis tempa colere, qu'il avoit oui dire, qu'ils étoient assemblez pour publier la Bulle contre eux; qu'il de-Bauvium blez pour publier la Bulle contre eux; qu'il de-Bauvium blez pour publier la Bulle contre eux; qu'il de-Bauvium sies.

l'aste qu'il tenoit en main, qui étoit l'appel de cette condannation de Clement, au futur Con-

cile ious le prochain Pape.

L'Archevêque craignant d'être violenté par ces Templiers armez jous leurs manteaux, promit d'aviser à ce qu'ils desiroient de lui. Hugues le pressa de le faire à l'instant ; ce qu'il sit, & cet appel leu l'on vid qu'il contenoit la cause de leur defense, & l'injustice de leurs ennemis. que tous les témoins qui avoient été ouis contro eux étoient faux ; que par miracle leurs robbes n'avoient pû brûler. L'Archevêque se voiant ainsi forcé. les traita doucement; mais un des fiens se mocqua de ce faux miracle, disant que leurs robbes étoient pures & nettes, voila pourquoi elles ne brûlerent pas, mais parce que les hommes étoient méchans ils brûlerent. L'Archevêque écrivit pour eux au Pape, à quoi le Pape recrivit qu'il s'informât de ce qui étoit contenu en ce libelle appellatoire; ce qui fut fait, & le Synode assemblé, les Templiers de cette Province furent absous des accusations qu'on leur avoit mis sus. Il y en a qui content d'autre façon ce miracle des manteaux qui ne brûlerent point, disans que ces vingt Templiers qui entrerent dans le lieu de l'assemblée, en signe de leur innocence mirent des charbons ardens sur leurs manteaux qui ne brûlerent point.

Layette

Reste maintenant de deduire ce qui sut fait touchant leurs biens. En France le decret du Concilene sut pas si-tôt sait, que le Roi écrivit au Pape qu'il l'approuvoit: tellement que les biens que les Templiers avoient en son Roiaume, surent delivrez aux Hospitaliers sans prejudice de ses droits, & pretentions de ses Pre-

hits, Barons & autres de ses sujets, & y a clause dans ses lettres, qui porte que son consentement y étoit du tout nécessaire, & que le Papel'avoit defiré, cum bona pradicta quatenus in regno nostre sunt, sub nostra guardia speciali es prosectione conlistunt,, acin eis ad nos jus patronatus mediate vel immediate plenarie pertinere noscitur.

Le Pape reconnoissant cette bonne & franche Legente volonté du Roi, le pria d'aider & favoriser les 111. ". Hospitaliers en la prise de possession de ces biens, & de commander à ceux qui en avoient . L'administration de les rendre & restituer, & de faire contraindre ceux qui les detenoient contre fon commandement.

Ainfi les Hospitaliers en vertu de la Bulle Layerte d'union, & du commandement du Roi, furent 111. 20 mis en possession des biens des Templiers en ce 31. Roiaume.

Venons à ce qui se passa hors la France pour ce regard. En Arragon Jaques qui y regnoit Zurita lors, avoit envoie au Concile ses Ambassa-cap. 99. deurs, & sur le bruit qu'il avoit eu de la desti-lib. s. nation des biens de ceux du Temple aux Hospitaliers, leur bailla instruction de supplier le Pape, que les biens des Templiers en von Roiaume fussent unis à ceux de l'Ordre de Calatrave, & qu'il en fût institué un Grand Maître en Arragon, qui dependroit de l'Ordre de Cisteaux, sans plus répondre au Convent de Calatrave eu Castille. Le Roi d'Arragon pour exciter le Pape de lui accorder sa demande. l'informa de l'état du Roiaume de Grenade, & lui nota particulierement la quantité de Mores & Renegats qui étoient en ce Roiaume.

v. Cette poursuite fut cause qu'en la Bulle de

condannation des Templiers, comme il est remarqué cy dessus, les Roiaumes d'Espagne pour le regard de l'union des biens des Templiers aux Hospitaliers sont exceptez. Ensuite de laquelle exception le Pape écrivit aux Rois qui commandoient lors en ces Roiaumes, qu'ils eussent à lui envoier gens pour dire & declarer leurs raisons, & comment ces biens en leurs Roiaumes ne devoient point suivre la loi generale.

Zurita

Le Roi d'Arragon perfistoit en ce qu'il avoit remontré auparavant, qu'il plût au Pape établir un Ordre comme celui de Calatrave, qui fût obligé de faire la guerre aux Mores ennemis de la Foi & Religion Chrétienne; qu'il seroit à propos que le principal lieu de l'Ordre fût Montesa au Roiaume de Valence, place tres forte & comme imprenable: qu'au cas que le Pape voulût étendre cette union en son Roiaume, il donnât charge à ses Ambassadeurs de declarer, que pour la seureté de son Etat il seroit contraint de s'emparer de dix sept places fortes qui avoient appartenu aux Templiers. & retenir les rentes qui en dependent pour fournir aux frais des garnisons. Le Pape sur ces propositions sut quelque tems à se resoudre: Enfin toutefois cet Ordre de Chevalerie fut institué en Arragon des dépouilles des condannez.

Zurita Le Roi de Castille ne se presenta point au lib. 5. 6. jour assigné par le Pape, tellement que les biens qui étoient en son Etat appartenans aux Mariana. Temphers, surent unis à ceux de l'Hopital. Ce que le Roi de Castille Ferdinand IV, n'executa nullement, car il appliqua à son domaine.

tous leurs biens & leurs villes qui n'étoient en petit nombre & de peu de confideration dans fon Eat.

Denis Roi de Portugal, par l'avis du Pape Garilon institua en son Roiaume les Chevaliers de " 34-Christ, qu'il fonda des biens des Templiers; ch. 24. & leur principale fonction étoit la guerre continuelle contre les Mores, & leur fut donné pour retraite Castro Marin lieu bien fortissé, pour être proche de leurs ennemis.

Pour l'Angleterre voici ce qui s'en trouve. Valfing. En un Parlement tenu l'an 1324, les terres & in Epossessions, bref tous les biens des Templiers duard.II. d'un commun consentement du Clergé & du peuple, furent concedez aux Hospitaliers pour in And. en jouir à perpetuité, ensemble leurs privile-p. 308. ges; & remarque-t-on que le Prieur des Templiers d'Angleterre étoit premier Baron.

Ceux qui resterent de l'Ordre après cette universelle condannation, se voians destituez de tous biens, & déliez ce leur sembloit de ad an tous vœux, penserent qu'il leur étoit loisible 1312. n. de se marier : les Evêques Anglois s'y oppo-4. serent, attendu les vœux qu'ils avoient faits

entrans en leur religion.

Incontinent après la Bulle de condannation Lagette le Pape declara par une autre Bulle, qu'en fai-1, nu.34. sant l'union & incorporation des biens des Templiers à l'Ordre de Saint Jean de Jerusalem, il avoit entendu que ce fût sans prejudicier aux droits que les Rois & Princes, Barons & autres avoient sur les biens des Templiers lors de leur capture; protesta que cette omission avoit été faite par inadvertance & par le vice de celui qui avoit écrit la Bulle.

Avant que finir ce discours il faut remar-C. 92 lib. 8 c. 22. quer que Jo. Villani & autres ont écrit, pour d'autant plus deprimet cette action louable & Ant. > Flor Be- pleine de pieté de notre Roi, que tant s'en fin biff. fant que l'Ordre des Hospitaliers eut receu par ! Hierof. cette union de l'avancement comme il sembloit, qu'il en fut grandement incommodé, & reduit en une tres-grande pauvreté, pour le grand argent qu'il leur falut paier au Roi. & pour racheter les terres & autres biens des Templiers, qui étoient possedez tant par le Roi que par ses sujets.

Layetta des Cheval. de Jeru/a-4 Regifre oum depuis l'an

jusqua

en 1318.

La reponse à ce dernier trait de calomnie. bien qu'elle se puisse nettement tirer de tout ce qui est deduit ci-devant, & encore plus prélem nu cisément par la transaction faite en l'an 1315. le 14. Fevrier entre le Roi Louis Hutin & Foulques de Villaret Grand Maître de l'Hofpital, pour demeurer quitte par ceux de cet Ordre envers le Roi de la somme de deux cens soixante mille livres, & de plusieurs aufel. 140, tres fommes non exprimées, pour lesquelles il avoit tous les biens des Templiers obligez, & ce pour les grandes & immenses depenses qu'avoit faites le Roi Philippes le Belson pere tant en la capture, prison, que poursuites de l'abolition de cet Ordre : non pas que deslors, porte la transaction, les Hospitaliersne fusient en possession & jouissance par l'entremise & autorité du Roi Philippes le Bel de tous les biens des Templiers; mais parce qu'il y avoit plusieurs comptes à rendre par ceux qui avoient manie les biens des Templiers depuis leur prise : qu'il restoit aussi beaucoup de meubles, & beaucoup de dettes mobiliaires receLes & cachées, desquelles on avoit quelque lumiere. Il est donc convenu pour acquitter l'Ordre de ces grandes sommes dues au Roi. qu'il auroit les deux parts de ces dettes mobiliaires & autres meubles, & cela sans toucher aux immeubles dont ils étoient en possession paisiblé. Et c'est en ceci que l'on voidle peu de sondement qu'il y a de vouloir tacher ainsi la memoire du Roi Philippes le Bel, qui Recibre ne toucha jamais aux immeubles, qui étoit du Trefer le principal bien de cet Ordre; mais seulement de l'an aux meubles, & à quelque argent qu'il pou 1317. lesvoit y avoir lors, & encore les deux parts, chose de peu de consideration & qui se dissipe en un instant en un grand Etat comme celui-ci.

Voilà ce qui est de la verité de cette Histoire par les acles qui reftent encore à present ; & après cela peut-on ajoûter foi aux Historiens, non seulement étrangers, mais Francois, qui accusent le Roi Philippes le Bel de tyrannie & d'avarice, en ce qu'il opprima (disent-ils) injustement cer Ordre par fausses accusations; & que par cette oppression il avoit dessein d'usurper leurs grands biens ?

Mais après les interrogatoires de deux-cens auarante Templiers ouis seulement en France, qui est-ce qui nous reste, & deux-mille témoins ouis contre eux par toute la Chrétienté; après un consentement de tous les Princes Chrétiens : après un Decret d'un Concile universel de trois cens Evêques qui est infaillible. & de cette seule consideration l'on peut tirer toute la justification qui se peut imaginer pour le Roi; & après une si grande

DE LA CONDANNATION franchise dont il usa pour mettre les Hospitai liers en possession de ces biens, après la tranfaction dont nous venons de parler, après même la jouissance de tous ces biens, en laquelle sont encore à present les Hospitaliers : Ne condannerons-nous pas d'ignorance & de temerité nos Historiens. d'avoir été si mal instruits, & si peu soucieux de l'honneur de la France, d'avoir mieux aimé suivre l'erreur commune, ou la passion de quelques impertinens Ecrivains, que d'entreprendre la defense & justification de nôtre Roi, qui étoit certes tres-facile, par les Historiens étrangers mêmes, qui ont bien & sagement consideré que les abominables actions, impurerez & impietez de ceux de cet Ordre, avoient attiré l'ire de Dieu fur eux & l'indignation de tout le monde. Zurita tres-prudent Historien l'a bien sceu remary exemplo digno de gran admiracion, que la mali-

rita tres-prudent Hittorien l'a bien sceu remarcap. 73. quer, quand il a dit: Fue verdaderamente case
v exemplo digno de gran admiracion, que la malècia se estendiesse tanto entre personas tan diversas
y estrañas en conducion lenguaje y costumbres, y
que todes prosessan religion y orden de Cavalleria, que pudiesse manzillar sus vidas de tal manera que se desviassen de la se Catholica: y generalmente se pervirtiessen en tanto grado que convinies
se por esta causa ser desbecha su memoria, o que la
enormidad de delitos gravissimos y nesandos comprehendiesse à tanto, y quedasse tan manistessa,
que sue necessario arrançarla de rayz, sin tener
atencion, à que avia muchos que estavan non-solo
libres de culpa, pero à un de la sospecha della.
(4p. 99. Et plus bas: Desta manera se deshizo del todo aquel-

Cep. 99. Et plus bas: Destamanera se deshizo del todo aquella orden por grande culpa de los que la govietnavan, que se dieron à sus regales y vicios prosanisAmamente, con grande abominacion y torpeza, aviendo sido instituido, para sustentar los trabajos y peligros de la guerra , y ser el fuerte de la Tierra Santa contra los infieles : y esto parecio ser muy necessario, per mayer escarmiente y exemplo de toda la Christianidad, porque las otras ordenes que sogstian la mi/ma milicia contra los infieles, perseverassen en su profession, sin apartarse de la verdadera institucion de sus religiones. Jean Mariana Cap. 100. en son histoire d'Espagne en parle ainsi. Villaneus certe & Antoninus , alii à calumnia defendunt, fama frequentior & sensus prope omnium damnat. Et plus bas : Crudele decretum fuisso plerisque visum, neque est verisimile ea delieta in omnes provincias manasse, contaminasse singulos. sed cunctis tamen ejus Ordinis clade documentum datum, similis persidia vitanda, prasertim viris sacratis, quorum opes viresque integra magis pietatis opinione quam re alia nituntur.

Albertus Krantzius Doien de l'Eglise de Lib. 7.
Hambourg, parlant à ce propos, dit: Nemo Vandalputet levem occasionem subvertendi Ordinis quem l'175° antè Romana Ecclesia tantis evexerat meritis, Regibus Francia, Anglia, fisspania, apud quos in regnis morabantur extrusi terra sancta, ea primium vesanta perclaruit, illi nunciis apud Clementem detexerant, Pontisice mirante; Sed vicit eum consonum à tribus regibus testimonium, co ut res sieret conspectior, protracti sunt ex his nannulli ad summum Pontisicem, qui execrationem Christianismi saterentur; alii tamen questionibus subjectionibil omnino sateri voluerunt, nec poterat à rebusioribus ulla quastionis consesso extorqueri. Unde sattum est, ut multi sabularentur propter prodia co arces quas tenuerant in regnis, reges in eos

# 74 DE LA CONDANNATION conspirasse; sed vanum vulgus atque ad credutitatem fabulationemque promptum est atque temerarium. Magister ejus Ordinis cum aliquot fracribus Parissis publice concrematus est, cateri per regna, ne bellum aut gravior aliquis tumultus steret,

ano die capi oppressique sunt.

Il s'en pourroit ajoûter d'autres qui sont ces mêmes considerations; mais ceux-ci sussient, pour convaincre la stupidité de quelques-uns des nôtres; & il n'est pas possible, jugeant sainement des choses, de penser autrement, si nous ne voulons, comme il est remarque au commencement de ce discours, tirer à contraire sens toutes les plus belles, grandes & saintes actions des hommes.

## FIN.





# EXTRAIT DE L'INVENTAIRE DU TRESOR DES CHARTES DU ROI, CONCERNANT LA CONDANNATION

DE'S

# TEMPLIERS.

### TEMPLIERS I.

gie de Paris, sur ce que le Roi leur avoit sait quelques propositions touchant l'affaire des Templiers, sur lesquelles ils resolurent. 1. Que l'autorité du Juge seculier ne se peut étendre à faire le procès à aucun pour sait d'heresie, sinon que l'Eglise l'en requiere, & ait abandonné celui duquel on se plaint; toutesois en cas de necessité, ubi immines periculum, le Ju-

ge seculier le peut prendre, cum proposito reddendi Ecclesia. 2. Que ceux qui sont en une Milice pour la desense de la Foi, prositentes votum Religionis instituta ab Ecclesia, pro Religiosis baberi debent es exemptis. 3. Pour leurs biens, qu'ils se doivent reserver pour être emploiez aux sins qu'ils leur avoient été donnez. Donné le jour de l'Annonciation de Nôtre-Dame 1307, seellé de quatorze seaux.

Rex oft pracipuus fidei pugil & defensor.

2. Lettre du Bailly de Caux à la Communauté de la ville d'Arques, envoiant les Patentes du Roi à toutes les Communautez, qui portent en sommaire une detestation des crimes énormes des Templiers, & qu'il est obligé de les reprimer; que pour ce faire, il a deliberé d'aller en personne au Saint Siege Apostolique, & qu'avant y aller il a resolu de faire une assemblée à Tours dans trois semaines, pour aviser à ce qui sera de faire; & qu'à cet esse ils-aient à deputer deux de chacune ville, pour l'assister & lui donner leur avis. Le 25. Mars 1307. seellée.

9.Juille

3. Lettre du Roi au Pape Clement, lui declarant qu'il a tres agreable ce qu'il a ordonné que les biens des Templiers seront emploiez pour le secours de la Terre Sainte, promet d'entretenir ce Decret, & le saire observer, & qu'il ne souffira pas qu'il en soit rien diverti à autre usage. 9. Juillet 1308, seellée.

4. Lettre du Roi au Pape Clement, par laquelle il declare que ce qu'il avoit fait faisir les biens des Templiers, n'étoit que pour en empécher la diffipation, & qu'il en donne pleine & entière main-levée à ceux qui sont deputer 1308. feellée.

fentant que les Decrets faits par le Pape sur le 1308. fait des Templiers, ne puissent tourner au prejudice, ni du Pape ni de l'Eglise Romaine, & de sa liberté. 9. Juillet 1308. feellée.

6. Lettre du Roi au Pape, lui mandant que fur l'avis qu'il avoit eu des mauvais deportemens des Templiers, & qu'ils amafloient de leurs 27. 70000 biens ce qu'ils pouvoient pour se retirer, & qu'il 13000 les auroit arrétez; à la requisition de l'Inquifiteur, & parl'avis des Prelats, Barons & Comtes de son Roiaume; lesquels à la premiere demande de Berengarius & Etienne Cardinaux ses Nonces en France, il avoit remis entre leurs mains, & enjoint à ses Officiers les rendre. 27. Juin 1308. seellée.

7. Deux Rouleaux contenant les copies des

lettres dont les originaux sont cy-dessus.

8. Acte, par lequel ceux du Clergé de Bourges nomment quelques deputez à la poursuite du Roi, pour vaquer au fait des Templiers tant pour poursuivre au Saint Siege Apostolique que prés le Roi, où besoin seta. Les noms de ces deputez Arnoul Bataille, Philippes de Mornay, Pierre de Prunet, Regnauld d'Albigny, & Sanxe de Charmeya. Seellé de plusieurs seaux, 1308.

9. Lettre de l'Evêque de Preneste Nonce du Pape en France, contenant qu'ensuite des lettres du Pape, le Roi lui aiant rendu & remis les Templiers en sa main; & voiant qu'ils ne pouvoient être seurement transportez hors le Rojaume sans quelque grande escorte, ordonne que seellee. 10. Lettres du Roi, à ce que les biens des

Templiers soient gardez & conservez en l'état qu'ils étoient lors de la prise desdits Templiers.

1309. feellées.

11. Commission d'un Archidiaere de Rouen .. administrateur nommé par le Pape des biens des Templiers, avec plusieurs autres, par laquelle il commet Jaques de Moro pour regir & gouverner lesdits biens en quelques Dioceses. pour lui en rendre compte. Et dans la dite Commission est inserée la Bulle du Pape, par laquelle il commet ledit Archidiacre & autres pour l'administration desdits biens; & se voit que dessors le Roi s'étoit dépouillé de la plus grande partie desdits biens entre les mains des nommez par le Page, & charge ces gens-cy de retirer le refte du Roi, qui étoit peu de chosé, & étoient obligez d'en rendre compte au Camerier du Pape Decembre & aux Archeveques des lieux comme deleguez

du Pape. Decembre 1309 fignée & feellée. 1309.

12. Lettre du Roi au Pape, par laquelle il le supplie qu'en abolissant l'Ordre des Templiers, il fasse un nouvel Ordre de milice, & lui donne les biens desdits Templiers pour le mettre en l'usage auquel ils avoient été destinez, 1311. ou les donner à quelque ancien Ordre militaire L. 3. n. avec les mêmes droits; ce qu'il fera observet

1311. seellee Dupl.

14. Lettre du Roi au au Pape, par laquelle il Patifie & approuve le Decret du Concile de Vienne, par lequelles biens des Templiers furent

transferez & donnez aux Hospitaliers de Saint Jean de Jerusalem, sauf les droits & pretentions qu'il avoit tant lui, que quelques Prelats, Barons & autres de son Roiaume, avant ledit 24. Mont Decret.

Et y a cette clause: Nos itaque querum intereft, cum bona pradicta quatenus in Regno nostre sint , sub nostra gardia speciali & protectione consistunt, ac in eis ad nos in jus Patronatus mediate vel immediate plenarie pertinere noscitur, ad bujusmodi consensum impertiendum una cum Pralatis in Concilio congregatio, fuerimus per vos (parlant au Pape ) inducti. 24. Août 1312. feellée.

14. Information faite par Bertrand de Agassa Chevalier, & le Seneschal de Bigorre deputez parle Roi audit païs sur le sait des Templiers, & contient l'interrogatoire de six Templiers, qui disent que quand le Superieur de l'Ordre les reçut, il les baisa, & furent contraints de le baifer, in fine spina dorsi, & leur dit que s'il leur prenoit envie d'habiter avec les femmes, 1307. quod commiscerent se potius sum milite Ordinis. Et l'un desdits Chevaliers dit, que si aucun de ses compagnons vouloit se mêler avec lui, il l'endureroit. Un dit qu'il confessoit tous ses pechez fors celui-ci de Sodomie; Que le Superieur les contraignoit de cracher sur la Croix. & y renoncer & lui donner du pied, ce qu'ils ne voulurent faire. Le desnier desdits témoins dit, qu'il baifa lors qu'il fut reçu le Superieur à la bouche, au nombril, & au derriere. Signée d'un Notaire & sellée de deux seaux. 1307. Berward de Montepesato Templier.

15. Acte par lequel l'Inquisiteur de Mets. Toul & Verdun . mande au Roi avoir arreté

Digitized by Google

rogez sur leur reception audit Ordre, lesquels ne dirent autre chose que de saint & de bon, & que jamais ils n'avoient de coûtume en leur pars en leur reception de cracher sur le Crucifix, &

y renoncer. 1307. seellé.

16. Interrogatoire de quelques Templiers #307. fait en la Baillie de Troyes, par Guillaume de Parifius Inquisiteur de la Foi, & Confesseur du Roi, en presence de deux Nobles du pais. Deux Templiers confessent sans contrainte, que lors qu'ils furent receus, ils renonçoient trois fois Jesus-Christ sur une image qui leur étoit present tée . & crachoient autant de fois dessus : reconnoissent aussi qu'ils ont baisé à la bouche , and nombril, & au bout de l'espine du dos, le Superieur qui les a receus, & qu'il leur enjoignisque si ancun des freres se vouloit mêler avec. eux, ils n'en fissent aucune difficulté. Ce que toutesois ils n'ont fait. Ne sçavent si l'on en a fait ainti aux autres, qu'ils ne s'y trouvent pas : Ou'il y eut quelques-uns presens à la reception d'un d'eux, qui virent ce que dessus, mais non' ces baisers. Cette deposition faite, lesdits deux Templiers se mirent à genoux, pleurans & demandans pardon. Deux jours après lesdits deux Templiers reconnoissent avoir dit la verité, & y portiftent en presence de Notaire & témoins.

Et le même jour un autre nommé Radulphe de Giscio, Prieur Templier reconnoit tout ce que dessus être vrai, de la denegation de Nôtre Seigneur Jesus, du baisement, & de l'obligation de se mêler, ce qu'il n'a toutesois veu pratiquer, & a declaré qu'il ne sçait si les cordes dont les Freres sont ceints à leur reception ont

tou-

touchéaux idoles. Cela fait se mit à genoux, 1407. pleura & demanda pardon, en presence de beaucoup de personnes tant Ecclesiastiques que autres. Signé de deux Notaires, & seellé de deux seaux, 1307. après la S. Denis.

17. Pareilles interrogatoires faites à Bayeux à Caën, par ledit Inquisiteur en presence de deux Gentils-hommes, comme les precedentes. Un Templier nommé Gaultier de Bullen aiant demandé si en disant la verité comme les precedens, on lui sauveroit la vie, & le lui aiant promis reconnut la verité comme les precedens. mais non pas de l'adoration d'une idole. Un autre en dit de même, & deux autres aussi. 1307. figné d'un Notaire, & seellé de cinq

seaux des deputez.

18. Interrogatoire de cent & quarante Templiers du Temple de Paris receuë par Guillaume de Parisius de l'Ordre des Freres Prescheurs. Inquisiteur de la Foi, deputé par le Pape en France, en presence de plusieurs témoins. 1. Frere Jean de Foulleie, dit que quand il fut receu, le Superieur le mena en un lieu fecret pour lui faire renier Dieu. Ce que ne voulant il 1307. l'y contraignit disant qu'ils'étoit donné à eux, & se voiant pressé dit nege te, entendant de lui Superieur: Dequoi il consulta un Monfleur Boniface Lombard, Avocat, sçavoir s'il sortiroit de cet Ordre: lequel lui conseilla de faire une protestation devant l'Official de Paris, Coft le que cet Ordre ne lui plaisoit pas. II. Frater Rey- Superient nerus de l'Archant, reconnost être vras le baster soie la redu derriere, la denegation de Christ, & le con 6crachement sur le Crucifix, & sur ce qu'ils se quelques pouvoient mêler; qu'il a veu souvent adorer ameres,

tien.

Befan-

willier.

chein-

saule.

Somme-

Zurita 1. une tête aux Chapîtres generaux, & que la dite 5.P. 428 tête a une grande barbe III. Regnault de Tremblayo, parle seulement, quòd negavit Christum. avoit veu sette In. Le IV.Guido Delphinus abnegavit Christum, & cracha sur la Croix. & eut commandement se admiscere cum fratribus abstinendo se à mulieribus, ne baisa le Superieur qu'en la bouche: il n'avoit que 12. ans quand il fut receu. Le V. Jo. de Nivella, reconnoît les baisers partout, & la denegation de Christ. VI. Fr. Petr. de Tortavilla Frater Serviens, reconnoît l'abnegation, les baisers, & la permission de se mêler avec ses Freres; ce qu'il n'a point fait : Ou'il en a veu recevoir ainfi d'autres. VII. Math. de Bosco Audemari, Magister Domus de Clychiaco, reconnoîtl'abnegation de Christ, & ne la voulant faire fut mis en prison & menacé, ce qu'il fit par contrainte trois fois : qu'il baisa in umbilico er in ore le Superieur, & lui fut permis de se mêler avec ses Freres. Pour cette tête, qu'il ne l'a jamais vûë, n'aiant été aux Chapîtres generaux. Ou'ilayoit resolu avec quelques autres \* Chevaliers d'aller à Rome pour se faire abcourt. Je. soudre de ce que dessus, & de changer d'Ordre. de Jovi- Qu'un de leurs Superieurs lui fit defense de faire nie. Rad. dire la Messe, comme il avoit de coutume, Harditrois fois la semaine. VIII. Jo. de Tortavilla re-70. Tro- connoît tout . & avoir deux fois abusé d'un de ses freres Chevalier. IX. Terricus de Remis, idem. court Pet. X. Jo. de S. Lupo idem. XI. Theobaldus de Baffemont, idem, reconnoît tout, ne sçait de la teste pour adorer. XII. Guillelmus de Giaco Fra-Reg. de Argivil- ter Serviens, reconnoît ce que dessus, & ajoûte la Be. de

qu'étant en Cypre il a adoré ladite tête: que le

Grand Maître habuit rem cum so carnaliter in una

poste in Cypro. XIII. Gerardus de Sanche reconnoît ces choses. XIV. Robertus de super villam de Isse, reconnoît ce que dessus, & qu'il s'en est confessé au Penitencier: que même il avoit envoié à Rome en l'année du Jubilé un sien neveu, & avoit exposé son fait pour avoir absolution, qu'il étoit mort en chemin. XV. Petrus Brocart, idem de tout ce que deffus. XVI. Petrus Gafet, idem, qu'un Espagnol Templier avoit abusé de lui. XVII. Goffridus de Charneie, idem, & que les autres étoient ainsi receus. XVIII. Guillaume de Chalon Regina, dit qu'il fut forcé & contraint le coûteau sur la gorge de renier Jesus-Christ, baisa seulement à la bouche idem, pour la Sodomie. XIX. Guillaume de Biceyo, idem. XX. Rich. de Capresia, il a renié, baiséin es tantum. XXI. Gaucher de Lienticuria, idem. Il a renié, n'à baisé le derriere, id. de Sodomia. Vidit caput illud adorari bis in Capitulo generali, & qu'il a receu des Freres de la façon. XXII. Guillelmus de Herbleye, idem quod suprà, de tous les points & de cette tête, qu'il l'aadorée comme les autres deux fois, qu'elle est de bois doré, & argenté, & a une grande barbe. XXIII. Guillaume de Varnage, idem de la denegation, & de la Sodomie : & dit que c'est un statut de leur Ordre ; Que si quelqu'un des Freres a dit un peché secret à l'autre, que s'il le revele, il est puni de même peine, que celui, qui l'a commis, seroit puni, s'flavoit été trouvé en ladite faute. XXV. Imbanis de la Boyssade , idem que le precedent pour ledit statut. XXVI. Jaques de Molay, Major & Magister Ordinis Templi, de l'abjuration idem: ne lui sus parle se commiscere sum fratribus. Dit quand il a Fi

DE LA CONDANNATION receu qu'il commandoit à quelques-uns des Chevaliers quod eos ducerent ad partem, pour leur faire faire ce qu'ils devoient : Que son intention étoit de leur faire faire ce qu'il avoit fait. XXVII. Joannes du Cugy, reconnoît de tout. XXVIII. Robert de Arblayo, idem, denegatio, & Sodom. cum fratribus. XXIX. Joan. de Eleëmosyna, idem. XXX. Pierre de Suire, idem , Osculatus in ore o umbilico. XXXI. Th. de Quesnayo, idem, que le 28. XXXII. Nic. de Capella, idem, que le 28. XXXIII. Jo. de Crotoy, idem, que le 30, XXXIV. Jo. de Veneria; a tout reconnu. XXXV. Egidius d'Espernault, idem que le 30. XXXVI. Jo. Ducis de Taverniaco, idem, que le 28. & pour la tête qu'il l'a vûë six fois en 6. Chapitres, & l'a adorée. XXXVII. Jo. le Moine, idem que le 30. n'a veu la tête, & qu'ils avoient un Chevalier & lui fait partie d'aller à Rome pour changer d'Ordre, & demander absolution. XXXVIII. Jo. de Turno, idem, de tout, & de la tête qu'il a adorée une fois. XXXIX. Bernard de Brocia , idem que le 30. XL. Petrus de Grumesnil, idem que le 28. XLI. Thomas de Breele, idem que le 30. XLII. Guido de Oratorio a tout reconnu XLIII. Radulph. Quarré, idem de tout. XLIV. Parisetus de Bures. idem que le 28. XLV. Guillaume de Yuriaco idem que le 30. XLVI. Ordo de Latigniaco Sicco . idem tout. XLVII. Guillelmus de Monteforti Amalrici, idem que le 33. XLVIII. Stephanus de Domont, tout. XLIX. Bern. de Paris idem que le 30. L. LI. Jacobus de Rubemonte. & Arnulphus de Fontanis, idem que le 28. LII. Michael de sancto Mannio, idem que le 30. il

sefista à l'abnegation, y sut sorcé LIII. Adams Marescallus, idem ut suprà LIV. Nicolaus de Puteolis, idem, croit que tous les autres sont ainsi receus, de capite pihil. LV. Robertus de Sarnaco, idem que le 28. LVI. Odo de Wiermis. idem que le 30. & 28. & en a veu recevoir ainfi. LVII. Guillelmus de Hermont, idem de tout, & fut forcé à la denegation, & au baifer du derriere. LIX. Petrus de Blests, idem que les precedens. LX. Michel du Fles, a reconnu tout, & le baisement in umbilico nude tantum. LXI. Joannes de Basemont, idem LXII. Jo. de Amblainvilla, reconnoît tout, & 2 baisé retro subtus Zonam versus finem spina dorsi. LXIII. Radulph. de Bentencuria, idem, fut forcé de renier. LXIV. Petrus de Villari, qu'il a été en prison un jour & nuit pour n'avoir voulu renier Jesus-Christ, baisé in ore er umbilico: Qu'il a veu les autres ainsi receus. LXV. Dom. Toussais, idem que le 60. LXVI. Joannes de Laignevilla, idem que le 60. affeure que les autres sont receus de la façon. LXVII. Robert de Momboin reconnoît tout, même contraint de baifer par derriere, & asseure ainsi que le 66. LXVIII. Math. du Quesnoy, idem que le 60, fut contraint de renier par trois jours de prison au pain & l'eau. LXIX. Reginaldus de Fontanis, reconnoit tout. LXX. Gualterus de ·Bures, idem que le 60. LXXI. Petrus de Montesendi, idem que le 60. LXXII. Joannes de Cormeliis, idem que le 60. LXXIII. Galterus de Bailleul, idem que le 60. LXXIV. Richardus Leobardi, idem. LXXV. Petrus de Bononia ICconnoit tout, & même baisa le Superieur in vili parte inferiori . & que tous les autres sont

Montpellier, & l'avoit adoré & plusieurs autres, mais que fingebat solum: que ladite tête est demeurée à Montpellier, & que dictum caput habet quatuor pedes, duos ante ex partefaciei, & duos retro. LXXXVIII. Radulph. de Gysi, idem de tout & de capite, qu'il l'a veu in septem Capitulis, qui étoient tenus par le 87. témoin: qu'ils l'adorerent ainfi, quand l'on le montre, omnes prosternunt se ad terram, & amotis capuciis adorant illud. Qu'il est de figure terrible, qui semble à un diable, dicendo Gallice d'un Maufe, qu'il a receu plusieurs Novices, mais que jamais il ne les a voulu baiser en ce lieu sale. LXXXIX. Imbert. de sancto Joeio, idem que les autres simplement XC. Je. de Anissaco, idem que les autres, fors de la Sodomie: a veu cette tête deux fois en chapitre où l'on ne voioit gueres clair. XCI. Je. de Sivriaco, idem XCII. Dominicus de Divione. idem des baisers. XCIII. Jo. de Castro-Villari, ne dit rien. XCIV. Nicolaus de Sarta, renegation & baisers partout par le Superieur. XCV. Math. de Attrebate, reconnoit tout, dit qu'il avoit grand desir de sortir, & que Hugues de Peraudo le 87. témoin lui dit que l'Ordre étoit fort décrié & hai du Pape & du Roi, qu'il tâcheroit à se sauver, & qu'il en falloit avertir d'autres. XCVI. Ægidius de Ecci, idem de la denegation, de osculis. XCVII. Raymbandus de Caron, idem que le precedent. XCVIII. Henry de Hercigny, dit qu'il ne lui fut rien fait ni dit que d'honnête. XCIX. Radulphus de Taverniao, reconnoit tout, & que les autres étoient ainfi receus. C. Joannes de Pontleves que, reconnoit tout, & ne parle de la Sodo-F 4

vais Grand Maître, qui fut en prison du Sot-

introduiroit cette coûtume. Perfista en son refus. Dit qu'il s'étoit confessé à un Chapelain de l'Ordre, de n'avoir découvert cette méchanceté: que celui qui le receut lui aient fait promettre, qu'il ne diroit point qu'il l'avoit fait renier, le receut; & que lui en aiant receu depuis qu'il leur a fait le même, dont il pensa être en peine. Qu'il a été souvent prét de fortir, mais qu'il craint le grand pouvoir des Templiers: Que s'étant resolu de le dire un jour au Roi, il en fut détourné par les grands biens qu'il avoit audit Ordre: Que l'origine de ce vient, disent aucuns, dudit Maître prisonnier du Soldan; d'autres, que cela a été introduit par Roncelin Maître de l'Ordre; d'autres de Thomas Berard, aussi Maître; d'autres, que c'est à l'imitation de S. Pierre qui renia Jesus-Christ trois fois; Qu'il n'a jamais our parler de cette tête que par le Pape, au Maître & à lui à Poictiers. CXXIII. Henri de Sirpi, idem de tout. CXXIV. Boinus idem. CXXV. Nicolaus de Mesnillio, idem. CXXVI. Bertr: de Montigniaco, idem. CXXVII. Nicolaus de Trecis, a renié seulement. CXXVIII. Redulph de Saltibus, idem. CXXIX. Albert de Rumercourt, que l'on voulut forcer à renier, mais qu'à cause de son âge, cela ne sut fait. CXXX. Poncius de bono opere, idem de tout. CXXXI. Fr. Radulph. Moiset, idem. CXXXII. Steph. de Romania, idem. CXXXIII. Petrus de Montigniaco, idem de tout. CXXXIV. Guide de Ferreriis, idem CXXXV. Jo. de Gify, idems de tout. CXXXVI. Petrus de Laigneville, idem, forcé à renier, CXXXVII. Fr. Nicolaus de Ambianis. l'on le voulut contraindre de baiser le

19. Interrogatoire de cinq Templiers, fait à Bigorre par Bertrand de Agassa Chevalier & autres Commissaires, qui consessent tous des baisers, dont est parlé ci-dessus, & de la Sodomie, & autres de la contrainte de renier Jesus. 1308. seellé de dix seaux.

20. Interrogatoire de treize Templiers de Caën . & sont mis dés l'entrée les articles sur lesquels ils devoient être interrogez. 1. Comme ils renioient Jesus-Christ, & crachoient sur la Croix trois fois. 2. Comme celui qui recevoit baisoit le receu à la bouche, au nombril & au bas de l'épine du dos. 3. Qu'aiant voué chasteté pour les femmes, se pouvoient mêler les uns avec les autres, Sodomities. 4. Qu'à chacun ils baillent une cordelette dont ils avoient touché une tête d'idole, qu'ils adorent en leurs Chapitres Provinciaux. Et cet article n'est sceu que du Grand Maitre & des anciens. Ceux qui procederent à cet interrogatoire, ce sont Religieux, par commission de frere Guillaume de Parifius Chapelain du Roi. & Inquifiteur du Pape en France, & par Huges de Chastel & Enguerrand de Villiers Chevaliers deputez par le Roi pour ce fait.

Ces Templiers après que les dits Religieux leur eurent promis la miscericorde de la sainte Eglise, & les dits Chevaliers deputez par le Roi la remission de la peine temporelle, reconnurent les dits articles être vrais, fors la dite cordelette & la dite idole dont ils n'avoient connoissance. Bien est vrai qu'ils avoient une cordelette, mais ne sçavent à quel esset.

Le dernier desdits témoins ne voulant rien confesser, sur mis à la question, qui reconnut tout ce que dessus, après qu'on lui eut promis la même grace. Seellé de quarre seaux. 1307.

21. Interrogatoire de sept Templiers du Dio-Littercefe de Cahors en presence de Jean de Arre-rogatoire blayo, Chevalier. I. Ranaldus de Teyaco dit de 45. quand il fut receu audit Ordre, qu'il baisa son de Bean-Superieur in fine (pina dorsi , & par le ventre , caire eff & le fit cracher sur un Crucifix . & lui defendit dans Node connoître plus de femmes; mais bien de ses fradam. freres Templiers, fi l'envie lui en prenoit : Que Prev. F. tous les Templiers sont ainfi reçus. II. Petrus 324 de Teyaco Frere du precedent, idem que son frere, & disent qu'il leur sut mis une corde au travers du corps, ne sçavent à quel usage. III. Bernard de Casals, idem que les deux autres, & dit qu'il baisa in ano. IV. Stephanns Sancelino, idem. V. Guido Cocha, idem, & que celui qui le receut l'a connu charnellement. VI. Bernard de Velafacs, idem. VII. Guillelm. Arnaldi, idem. Demandent tous lesdits Templiers pardon. Signé de deux Notaires. 1307.

22. Vidimus fait par le Baillif de Rouen l'an Vide Ne. 3307. de la Commission du Roi à tous set Juges, Hist de pour faire arrêter tous les Templiers, & comme Prev. p. il en a pris des avis des Grands du Roiaume, & 323.

92 DE LA CONBANNATION

instruction comme se doivent comporter ceux qui seront commis pour faire la capture des Templiers, & la saisse de leurs biens; & aussi ceux qui seront commis pour les interroger, & les points sur lesquels ils seront interrogez, qui sont ceux ci-dessus, & se Decret de la commission de Guillaume de Parissus Inquisiteur pour ce fait, pour saire saire lesdits interrogatoires à reux que l'on trouvera coupables sur les lieux.

23. Interrogatoire de dix Templiers au Pont de l'Arche, qui tous deposent qu'on les sit renier Jesus-Christ, & surent baisez us suprà, & on les sit obliger à ne conoître semmes, mais bien de se mêler les uns avec les autres; & qu'il leur sut baillé une cordelette qui avoit touché à une simage qu'ils ne savent que c'est. 1307. Est par-lé de Guillaume Doisneval, Raoul du Plesseis, Guillaume de Hondetot Chevaliers, Pierre de

Hangest Baillif de Rouen.

24. Articles sur lesquels les Templiers ont été interrogez, & des principaux desquels il y a preuve ausdits interrogatoires, en parchemin, & en papier.

25 Confession de Fr. Jean de Cassanhas, Templier, Pracaptor Domus Templi de Noggarda prés Pamiez, dit que lors qu'il sut receu, l'on sit cette ceremonie: L'on lui envoia deux Chevaliers qui lui demanderent s'il vouloit entrer en l'Ordre. Répondit que c'étoit son intention. Après cela deux autres vinrent à lui, qui lui dirent que ce qu'il entreprenoit étoit grand, & qu'il étoit difficile d'endurer leur regle: Qu'il n'en voloit que l'exterieur. Après cela l'on le sit entrer, se

mit à genoux devant le Precepteur ou Superieur qui tenoit un livre, & étoient près de lui environ dix Freres : lui demanda ce qu'il defiroit, dit qu'il desiroit être de son Ordre : Lui sit mettre la main sur ce livre, & le sit jurer s'il n'avoit aucun empéchement, soit des dettes, mariage ou servitude ailleurs, répondit que non. Après cela aiant encore la main sur le livre, lui dit: Il saut que vous promettiez à Dieu & à nous que vous serez obeissant, vivrez sans propre, garderez chasteté. & garderez les us & coutumes de l'Ordre. & que croiez en Dieu createur qui n'est mort. & ne mourra point; ce qu'il jura. Après le Precepteur prit un manteau qu'il mit sur ledit Jean. Et lors un Prêtre de l'Ordre lisoit le Pfalme, Ecce quam bonum & quam jucundum, ere. & puis le baifa en la bouche, & le Precepteur se coucha sur le banc, où il étoit assis, & ledit Jean le baisa in ano ses habits au-devant, & puis s'affeit & les autres Freres le baiserent in umbilico. Le Precepteur après tira d'une boëtte une idole de Aurichalco en figure d'homme. Le mit fur un coffre & dit ces mots : Domini, ecce unum amicum Dei qui loquitur cum Deo quando vult, cui referatis gratias, quòd vos ad statum iftum duxerit , quem multo desideravistis , & desiderium complevis. Cela dit, ils l'adorerent se mettant à genoux par trois fois. & à toutes les fois qu'ils adoroient cette idole ils montroient le Crucifix, in signum ut ipsum penitus abnegarent, & crachoient deffus. Ledit Precepteur après cela lui bailla une ceinture de fil, & lui permit de se pouvoir mêler. lui venant des aiguillons de la chair, avec ses Freres de l'Ordre. Cette ceremonie achevée. il

94 DE LA CONDANNATION fut menéailleurs & fut revêtu des habits de l'Or-

dre, & ramené au Superieur, qui lui enseigna comment il avoit à se gouverner in Ecclesia, in militia e in mensa, qu'il devoit touiours avoir cette ceinture. Ledit Templier ajoûte, qu'un autre fut receu avec lui de la même façon. Que l'an 1300. lors de la premiere indulgence, il fut à Rome où il se confessa, nomma pour témoins de ce Fredolum de Lobenchis, R. de Montelaura. Ou'il en a veu recevoir d'autres de la même façon. Fait à Carcassonne 1307. Fr. Gaucerandus de Montepesato Templier, dit que quand il fut receu, le Superieur lui monstra une idole barbuë faite in figuram Baffometi, & le Crucifix, lui fit adorer l'idole & renier le Crucifix, & cracher trois fois dessus; que c'étoit la coutume, & le statut de l'Ordre : Qu'il baisa ce Superieur en la bouche; au nombril, & au derrière: Ou'il se pouvoit mêler avec un des ses Freres de l'Ordre: & lui fut baillé une ceinture qu'il tira de la caisse où étoit cette idole, & lui commanda de la garder, & porter perpetuellement. Dit que l'on leur permet de connoître charnellement leurs compagnons, ut melius caliditatem terra ultramarina valeant tolerare, o ne diffamensur propter mulieres. Dit qu'il s'est confessé de tout à un Penitentier du Pape, le Pape passant à Montpellier. Raimundus Rubei, idem que les autres pour l'adoration de l'idole, ubi erat depicta figura Baffometi, & le Superieur baisant cette idole dit Yalla, verbum Sarracenorum : baisa le Superieur és trois parties cy-dessus, & lui permit la Sodomie, & lui bailla la ceinture. Guillelmus Bos, dit qu'il baisa le Mastre en la bouche, au nombril, co ano nudo sine medio, adora l'idole Exrenia Jesus-Christ. Arnaudus Sabbateri Templier, idem que le precedent, ex parle de la Sodomie. P. D. Mossio, idem que Guillaume Bos. Fait à Carcossonne, 1307, papier.

26. Un rouleau de parchemin, contenant ce que devoit dire l'Ambassadeur du Roi de Cypre au Pape, qui est une plainte contre les Templiers: Que le Maître du Temple avoit fait plufieurs choses mauvaises contre son Pere, le menacant de lui donner de l'affaire en Cypre, aiant pour ce fait une assemblée à Acre. Ledit Roi sçachant cette entreprise commande que toutes les forteresses des Templiers, qui étoient en son Isle, fussent abbatuës, sans toucher à leurs maisons. Quoi voiant ledit Grand Mastre, & qu'il ne pouvoit rien par la force, se tourna vers l'Eglise, & usa des lettres qu'il avoit impetrées en Cour de Rome, sur ce que l'on enfreignoit leurs privileges, & fit donner Sentence contre ledit Pere dudit Roi par l'Archidiacre de Tortouse. & par l'Evêque de Seere, qui sont ses hommes & demeurent en la terre des Templiers, fit publier les dites Sentences à Acre. Le Pere du Roi mort, il poursuit sa vengeance, fait quelque armement pour empécher la paix qui se traitoit entre le Roi de Sicile & son fils ledit Roi de Cypre: supplie le Pape de ne vouloir souffrir que ces lettres aient cours, & qu'elles soient cause que lesdits Templiers entreprennent tant de maux.

27. Articles accordez entre le Roi & le Pape, pour le fait des Templiers. Que les dits Templiers seront rendus au Pape, mais gardez par l'autorité du Roi, à la priere du Pape & des 1308. Prelats, & en leur nom. Que les Prelats pourront juger les Templiers dans leurs Dioceses.

fors quelques-uns refervez au Pape.

Que si l'on abolit cet Ordre, que le bien sott emploié pour la Terre Sainte; ce que le Pape,

& le Roi ont dessein de faire.

Qu'il sera mis de sidèles gardiens de leurs biens par le Pape & les Prelats; toutesois que le Roi en pourra nommer en secret qui seront aggréez, & qu'ils en rendront bon compte par Commissaires deputez par le Pape & les dits Prelats, ou nommez par le Roi en secret qui seront aggréez.

Que l'argent qui en proviendra sera mis ensemble, & envoié hors le Roiaume sous la

protection du Roi.

Que le Roi donnera ses Lettres, que l'argent ne sera diverti à autre usage qu'à la Terre Sainte, & le Pape en sera de même.

Que le Pape entend que cela ne fasse prejudice au Roi, aux Prelats & comtes, & autres du Roiaume, pour les hommages, fiess, jurisdictions & autres droits qu'ils ont sur les biens desdits Templiers.

Que le Pape delibere avant que le Roi sorte de Poictiers, d'ordonner les choses touchant

tout l'Ordre des Templiers.

Le Pape, bien que ce soit contre son autorité, permet au Roi, puisqu'il l'a si à cœur, que l'Inquisiteur procedera avec les Ordinaites & autres commis à ce contre les Templiers.

Que le Pape donnera ses Lettres, que ses successeurs ne pourront rien changer de ce que dessus, autrement toute l'assaire & les choses demeureront en l'état qu'elles sont à present.

Seellé. Duplic.

28. L'ordre fait par Monfieur Hugues de la Celle, & Guillaume de Marfilly Chevaliers, des DES TEMPLIERS.

des personnes qui garderont les Templiers, & quels gages ils auront.

Et fait mention de Philippe Coquerel, Girard Rabert, Guillaume de Bretigni, Jean de Basemont, Imbert de S. Jora, Jean Pittart Chevaliers du Roi.

Ce roole contient les noms de grande quantiré de Templiers, mis en diverses prisons,

& gardez par diverses personnes.

29. Rouleau contenant l'Inventaire des biens des Templiers en plusieurs maisons de la Baillie de Caen. C'est une description des meubles & bestiaux trouvez en leurs maisons. Et parlé de Hugues du Chastel, de Gautier de Boisgilont Chevalier, Guillaume de Fontenoy, Robert de la Planque de Tornebuc. 1307.

30. Rouleau contenant les acquisitions saites par les Templiers depuis quarante cinq ans en 1307. cà en la Seneschaussée de Beaucaire, & mon-

tent à onze mil tant de livres.

31. Doutes meuës sur le fait des Templiers. Sçavoir s'il appartenoit au Roi de les juger, & si par le Nouveau Testament sit ejus potestatis sacularis restricta auctoritas, que le Roi ne doive s'en entremettre qu'à la requisition de l'Eglise, &c.

32. Roôle contenant la solution de plusieurs questions meuës sur le fait des Templiers.

1. Sur les variations du Maître du Temple en ses interrogatoires, dit qu'il se faut tenir aux premieres réponses conformes à toutes les autres de ses confieres.

2. Que l'essence de leur prosession audit Ordre étoit corrompuë par les abominations qu'ils juroient.

3. Qu'il ne falloit donner de desenseurs en ce sait ausdits

1308

Digitized by Google

- 78 DE LA CONDANNATION
  Templiers. Que par les depositions des Templiers il apparoît de leurs méchancetez. Que le Roi n'est point en ce sait accusateur, mais sicut Dei minisser sideique desensor es pugil, clamat Ecclesse ut subveniat. 4. Que l'Ordre ne doit subsister, bien qu'il y en puisse avoir d'innocens, encore que cela ne puisse être, veu le vœu commun de tous, & la saçon qu'ils y entrent.
- 33. Roôle des Commissaires qui ont charge d'informer contre les Templiers aux lieux qui suivent. En France & toute la Province de Narbonne jusques où elle s'étend hors le Roiaume: En Angleterre & Galles, en Hibernie, en Ecosse, Allemagne, Boheme & Pologne: En tous les Roiaumes suiets au Roi de Castille, au Roiaume de Portugal, és Roiaumes d'Arragon, Majorque & Navarre, & terres adjacentes : Aux Provinces d'Arles, Aix, Ambrun, Vienne, Bezançon, Tarentaise. & Diocese de Lion, en ce que ces Provinces s'étendent hors le Roiaume de France, fors Basse & Lauzanne pour l'Allemagne. En Cypre, en Italie, & Isle de la Sicile, en la Pouille, en Toscane & Lombardie, és Terres de l'Eglise, il y en a peu. En la Campagne aucun, au Duché de Spolete peu, comme aussi au Patrimoine, en la Marque. En Hongrie, Achaïe, en Sardaigne & Corseque . les Evêques des lieux font commis . & quelques autres Officiers du Pape.

34. Remontrances faites au Pape sous le nom du Roi touchant plusieurs points sur ce qu'il étoit tiede à faire faire cette poursuite : Que la chose étoit claire ; que Dieu deteste

les tiedes; que c'est apporter du consentement anx fautes des Templiers, & leur donner de l'arrogance & l'affeurance de ne reconnoître leurs fautes: Qu'il faut donc que le Pape excite les Prelats & les Ordinaires des lieux d'y faire leur devoir pour l'extirpation de cet Ordre, pource qu'ils sont appellez in partem sollicitudinis. Qu'ils peuvent mieux faire cela sur les lieux que tous autres, & ajoûte: Gravis, qued absit, fieret injuria, si sine justa cansa ministerium à Deo sibi traditum & defensionis sides meritum auferretur eisdem; nec Pralati talem injuriam metuerunt , nec hat ferre possent , mec Rex salvo suo juramento posset hoc tolerare, essetque peccatum gravissimum spernere eos quos Deus mist : Qui vos enim spernit , me spernit , ait Dominus. Quis ergo sacrilegus vobis, Pater sancte, prasumet consulere, quod vos eos spernatis, imo posius Jesum Christum eos mittentem. Dit que le Pape est sujet aux loix de ses predecesseurs, jusques-là que quesques-uns ont dit que le Pape, in canonem lata sententia potest incidere , maxime in sanfa fidei , ipfo facto.

Se plaint de ce que le Pape avoit suspendus en ce sait le pouvoit de l'Inquisiteur; ce qui donne grande espérance aux Templiers, & que le Pape sera pour eux, & que leur cause sera renvoiée devant lui, où elle ne prendra jamais sin: Que cela a été cause de les faire dedire de ce qu'ils avoient reconnu ingenument & sans torture. Grande igitur peccassis, Paier sante, tunc est fasti ignorantia. Ajoûta que le Pape aiant euvoié cette année deux Cardinaux en France pour ce sait, les Templiers s'en seroient prevalus, aucuns se seroient retractez.

EX Hugues de Peraldo qui avoit tout librement confessé, se seroit dedit aiant eu l'honneur de dîner à leur table.

Remarque sur la fin, que jamais aucun Prince ni Roi n'ont veu leurs receptions, qu'elles sont toutes clandestines.

Rex Catholicus, Rex Francorum non ut accufator, non ut denuntiator, vel partialis promotor, sed ut Dei minister, pugil sidei Catholica, Legis Divina Zelator, ad desensionem Ecclesia juxta traditiones Patrum sanctorum, de qua tenetur Deo reddere rationem.

35. Roôle en papier contenant les noms des Patriarches, Archevêques & Evêques de la Chrétienté; qui devoient être mandez pour aller au Concile General.

36. Autre memoire sur le même sujet.

37. Minute de quelques memoires pour le Pape touchant le fait des Templiers, où il y a ces mots:

Beatissime Pater, qui estis Urbis & Orbis universalis Episcopus, Vicarius spiritualis in terris summi Prasulis Jesu Christi, ac fratribus vestris, qui sunt columna Ecclesia sancta Dei. Dominus noster Francia Rex Domini Regis Jesu Christi in Regno suo temporalis Vicarius totus & integer, cum omnibus membris suis, Pralatis, Capitulis, Clero & Ecclesia, Baronibus & militibus, communitatibus, & sidelibus populi Regni sui. Le reste du memoire est sort brouillé & malécrit.

#### TEMPLIERS II.

355. PRocurations d'Archevêques, Evêques, Abbez, Prieurs, Chapitres, Communautez des Villes, Bourgs & Châteaux, à aucuns d'entr'eux y denommez pour se trouver à Tours, ou autre lieu en l'assignation à eux donnée par le Roi pour aviser au fait des Templiers, & sont toutes dattées des mois de Mai, & Juin 1308. seellées ou 1308. signées.

En d'aucunes Procurations, principalement des Ecclefiastiques, il y a pouvoir aux Procureurs de comparoir par-devant le Pape Clement V. & le Roi de France pour la dite affaire.

Liasse contenant 25. Procurations de plufieurs Seigneurs aux mêmes fins que les precedentes, & de même datte, & seellées.

De Guichard de Bello Joco, d'Aymar de Pistavia Comit. Valentin. de Robert Comte de Flandre, de Jeanne de Lille Dame de Mally. B. Dei gratia Comit. Astar. Louis fils aîné du Comte de Flandre, Comte de Nevers, & Regitesthein. Odilo Garini Chevalier Seigneur de Cornillo en la Seneschaussée de Beaucaire. Jean de Tornebu, Chevalier Seigneur de Bec Thomas au Bailliage de Roüen. Jean aîné du Duc de Bretagne Vicomte de Limoges. Helie de Talerand Comte de Perigord. Guy Sire de Anneel, Chevalier. Guarinus de Castronovo Dominus Apchii Miles, Bermondus Utia er Armasanitarum Dominus. Artur Duc de Bretagne Comte de Richemont, & nomme ses Procureurs Amaulry Seigneur de

DE LA CONDANNATION Craon & de Sablé, & Thibaut Seigneur de Rochefort, & Vicomte de Donges, dernier Avril 1308. Bernardus Pileti Miles, Dominus de Alestro & de Calmon. Guy Chevalier Sire de Saint Falle. Hugues Duc de Bourgogne. Guillelmus de Calvigniaco, Chevalier Seigneur de Chasteau-Roux. Robertus Comes Alvernia & Bolonia. Amaulty par la grace de Dieu Vicomte de Narbonne. Durantus de Monte alto . @ Austorgius de Aureliaco Chevalier. Bernard Jourdain Seigneur de Lisse. Enguerrand Sire de Coucy, Doisy & de Montmir. A. de Pictavia Comes Valentin. Guillaume de Nogaret Chancelier du Roi de France. Guy de Leziguan, Comte de la Marche & d'Angouleime.

Liasse cottée AA.

Procuration de ceux de Saint Jean d'Angely, aux mêmes fins que les precedentes, & a ce titre au Roi: Summo Principi excellentissimo Ecclesia defensori.

Autre de ceux de Riom, & porte ces mots au Roi: Superexcellentissima Françorum Regia Majestati, fonti justitia, caterisque bonis omnibus affluenti, insuperabili clypeo co columna sidei inconcussa, sideli fortique brachio sancta Matris Ecclesia, totiusque Christianitasis sirmissimo suudamento.

Autre de ceux de Niort, & porte ces mots au Roi: Christi sidelium supremo Principi, inclyta santitudi; miraculis in hac vita virtute divina ac selicitate mirabili presulgenti Domino Philippo, &c.

Lettre de Louis Evêque de Viviers, à Guillaume de Nogaret sur ce sujet, & porte ces titres: Viro nobili ex potenti amicoque suo carissma Domino Guillelmo de Nogareto Militi Domini nostri Françorum Regis, Domino Galvissonis ex Tamarleti, Cancellarioque difti Domini Regis. Lettre d'Arnaudi Archevêque de Bordeaux au Roi, par laquelle le Roi lui aiant mandé sous la sidelité qu'il lui devoit de venir pour le fait des Templiers, ou d'y envoier quelqu'un pour lui, il dit: Quamvis vobis, parlant au Roi, non simus assiriéti sidelitatis vinculo. Il depute à cette sin un des siens pour l'effet que dessus, n'entendant toutes ois prejudicier au Siege Apostolique, vol juri nostra Burdigal. Ecclesia, seu subditorum nosserorum in aliqua.

Lettres, par lesquelles le Roi permet à ceux qui sont commis à la recepte du bien des Templiers, & à juger ceux qui seront trouvez avoir recelé les biens des Templiers, de serelâcher en quelque chose des peines portées par son Ordonnance pour ce sait, yenant quelqu'un à re-

velation. 1300. seellées.

Lettre par laquelle le Roi prend en sa garde les Curateurs des biens des Templiers, & enjoint à ses sujets de les désendre. 1309. seelée.

Lettres du Roi, en execution desquelles a été faite la convocation de tout son Roiaume contre les Templiers, & portent que ses predecesseurs ont toûjours eu grand soin d'extirper les heresies de l'Eglise & specicalement de leur Roiaume, & ajoûte: Scitis quòd sides Casbolica, ex qua id quod sumus in Christo consistimus, ex ea vivimus, ex ea nos sic exules er mortales nobiles sacti sumus in Jesu Christo, ut Dei vivi Patris aterni silii veri sumus cum Christo, nec non regni calessis haredes; hac nos spes sovet pulcherrima, hac est ergo tota nostra substantia. Christus nobis est vita er verisas. Quis ergo patest istam negare, &c. Et puis vient à parler des abominables crimes des Templiers, & dit que pour extirper ces méchans

il a resolu de se transporter vers le Saint Siege en personne: & leur commande & enjoint de se trouver à Tours dans trois semaines pour aviser à cette affaire. Donné à Melun le 25. Mars 1307, séellées.

Cette lettre est inserée en plusieurs des Pro-

curations cy-dessus.

Acte, par lequel un Templier se presente à l'Official de Paris, & deelare qu'il veut sortir de l'Ordre & se servir de la Constitution de regulari. Bonisace VIII. dont il n'a eu connoissance que bus tran-depuis peu, qui porte, que Ingressus Monaseumibus sterium Religioni non astringitur, etiam prosessione ad reliemissa faculari habitu non mutato, nisi voluntatione rius triduo perseveres. Seellé. 1300.

Deux Rouleaux, l'un Latin, l'autre François, contenant les noms des Procureurs des Villes, que le Roi a ordonné qui demeure-

ront près de lui.

### TEMPLIERS III.

1. B Ulle du Pape Clement V. au Roi Philippes le Bel, l'exhortant à la paix avec le Roi d'Angleterre, & à la reftitution du Château de Mauleon; & de plus de vouloir parfaire un mariage qui étoit commencé entre eux. Il ajoûte que le Roi lui a parlé à Lion, & à Poictiers, & par plufieurs des fiens, du fait des Templiers; qu'il a eu de la peine à croire tout ce qui se disoit d'eux Templiers, comme chose incroiable & impossible. Toutes sur la plainte à lui saite par le Mastre du Temple, & plusieurs autres de divers pass.

le suppliant de s'enquerir, si ce dont on les accusoit étoit vrai, & qu'ils se soumettoient à toutes peines en cas de verité; il mande au Roi que dans peu de jours il ira à Poictiers, & commencera du conseil des Cardinaux, l'information contre ledit Ordre; priant le Roi de lui envoier ce qu'il en a deja sceu. En une Abbaïe près de Poictiers, le 9. des Kalendes de Septembre, anno 2. 23. Août 1306.

sub plumbo.

2. Bulle dudit Pape au Roi lui remontrant l'oberssance des Rois au Saint Siege. & comme ils n'ont jamais entrepris de juger les Ecclesiastiques; que toutesois il a fait emprisonner les Templiers sujets de l'Eglise Romaine absque medio, les a tourmentez, & saisi leurs biens. Se plaint qu'au prejudice des precedentes lettres il a fait ladite execution, qu'il étoit prét d'informer contre eux. C'est pourquoi il demande raison de cette entreprise, envoie pour ce le Cardinal Berengarius tituli santtorum Nerei er Achilei, & Etjenne du titre sancti Kyriaci in Thermis, afin que le tout soit rétabli; que cette étincelle qui pourroit prastare materiam recidivi, soit du tout éteinte, & qu'il pourra traiter de cette affaire avec lesdits deux Cardinaux. leur mettant lesdits prisonniers & biens entre les mains. A Poictiers 6. Kal. Novemb. anno 2. vingt-sept Octobre 1306. sub plumbo.

3. Bulle dudit Pape aux Archevêques & Evêques de ce Roiaume, & à l'Inquisiteur Guillaume, & autres Inquisiteurs de sa part en France, deduisant comme la prise des Templiers faite par le Roi, lui avoit été tellement

DE LA CONDANNATION suspecte, comme aussi les procedures par eux faites contre lesdits Templiers, qu'il avoit suspendu le pouvoir desdits Archevêques, Evêques & Inquisiteurs, & évoqué le tout à lui: Ou'aiant veu les informations faites par eux contre lesdits Templiers avant leur sufpension, il avoit eu de la peine de croire ce qui étoit contenu en icelles, jusques à ce que le Roi aiant fait conduire des principaux desdits Templiers vers lui, & aiant prisd'eux serment, avoient en sa presence-reconnu la denegation de Christ, lors qu'ils furent receus en l'Ordre, & autres horribles crimes, sponte o libere; laquelle deposition il avoitfait rediger par écrit, en presence des Cardinaux Pierre Evêque de Preneste, Berenger du titre de Nerei es Achillei. Thomas de Sainte Sabine. Etienne de Saint Ciriace in Thermis, Landulphe de S. Ange, & Pierre de Columna: auroient été representez, & persisté en leur presence en leur premiere deposition. Que depuis en plein Confistoire ils avoient persisté en leur confession, & supplié être reconcilez à l'Eglise: c'est pourquoi jugeant qu'il faut poursuivre cette affaire jusques au bout, leve la suspension dont est parlé ci-dessus, permet aufdits Archevêques, Evêques & Inquisiteur, de proceder en leurs Dioceses contre lesdits Templiers, jusques à Sentence qui sera donnée aux Conciles Provinciaux, à la charge de n'attenter rien contre le General de tout l'Ordre. y aiant des personnes qui ont commission pour ce : reservant à lui, & au Saint Siege, les procès contre le Grand Maître du Temple, & les Maîtres & Precepteurs de France. Terres d'Outremer, Normandie, Poictou & Provence, pour mienx entendre le fonds de l'accusation: leur mandant de faire en sone que lesdits Templiers soient mis és mains dudit Cardinal Preneste, qui a toute charge pour ce fait. 5. Jul. Pontif. anno 3. 1307. sub plumbo, 1307.

4. Bulle dudit Pape au Roi, par laquelle il declare son intention être qu'en cas de condannation des Templiers, leurs biens soient confervez pour le recouvrement de la Terre Sainte.

9. Juillet anno 3. 1307. sub plumbo.

5. Bulle dudit Pape au Roi, lui mandant qu'aiant nommé quelques-uns pour administrer les biens des Templiers, que s'il a defir d'en nommer aussi de sa part pour la même administration, avec les siens, qu'il le fasse aux Archevêques de Sens. Narbonne & Bourdeaux, & aux Evêques de Boieux & Soissons, à la charge d'en rendre bon & fidele compte: voulant que l'argent soit envoié en lieu seur hors la France en la protection du Roi pour le fait de la Terre Sainte, & être emploié suivant ce que lui Pape & ses successeurs en ordonneront. A Poictiers 9. Juillet anno 3. 1307. sub plumbo.

6. Vidimus fait par le Prevôt de Paris, premierement de la Bulle ci-dessus, en second lieu 1307. des Lettres du Roi en consequence de ladite Bulle, par lesquelles il nomme ausdits Archevêques, & Evêques ceux des siens qu'il desire être emploiez à l'administration des biens des Templiers, avec ceux constituez par le Pape: & leurs noms sont Guillaume de Gisors Archidiacre d'Aulge en l'Eglise de Lizieux, Gerard de Subbanaco, Jean Petri Docteur és Loix, Guillaume Pizdone, Renier Bourdon valets du

1307.

1307.

£309.

7. Bulle dudit Pape au Roi, declarant que tout ce qui a été fait par eux en ce qui concerne les biens des Templiers, & leur fait, ne peut porter aucun prejudice au Roi, Prelats, Ducs, Comtes, Barons, & autres, pour les hommages, fils & autres droits, que le Roi & autres, avoient fur le bien defdits Templiers, lors de leur prise. 1307. 11. Juillet anno 3. sub plumbo.

8. Bulle dudit Pape aux Prelats de France, qu'ils aient à deputer des administrateurs en leurs Dioceses pour manier les biens des Tem-

pliers. 12. Juillet anno 3. sub plumbo.

9. Bulle dudit Pape auditis Prelats, par laquelle il designe ceux qui devoient assister avec eux à la consection du procès des Templiers, en leurs Dioceses; c'est à sçavoir deux Chanoines de leur Eglise, deux Freres Prescheurs, deux Freres Mineurs. Veut en outre que s'il se trouve quelques articles où il n'y ait point d'heresie, qu'ils y procedent de son autorité de lui Pape, & qu'ils jugent suivant les Sanctions Canoniques. 13. Juillet anno 3. sub plumbo.

ro. Bulle dudit Pape au Roi, par laquelle le Roi lui aiant remis simplement à la requeste de son Inquisiteur en France les Templiers, a commis la garde d'iceux à l'Évêque de Preneste, il declare au Roi qu'il a de son autorité donné pleine puissance audit Évêque de les faire garder sous le nom du Pape & des Prelats François, hors le Roiaume de France, ainsi qu'il verra. 13.

Juillet anno 3. sub plumbo.

11. Bulle dudit Pape audit Evêque de Preneste, aux mêmes fins que la precedente pour la garde desdits Templiers, infra Regnum nomine Papa, & Pralatorum Regni Francia. N'est datée.

12. Bulle dudit Pape à l'Archevêque de Lion, Il y en eus le chargeant de faire publier dans fon Diocese à tous les le procès & sentence par lui donnée pour le fait de France des biens des Templier. 2. Idus Augusti anno 3. ausant.

sub plumbo.

13. Bulle dudit Pape à l'Archevêque de Narbonne. Evêques de Baieux, Mende & Limoges, & autres Ecclesiastiques y nommez, par laquelle aiant narré, comme lors qu'il fut couronné à Lion, il lui fut parlé des Templiers, & de leurs vices, ce qu'il n'avoit voulu croire: que le Roi de France qui savoit leur méchanceté, lui en avoit donné avis, non typo avaritia, cum Pareille de bonis Templariorum nibil sibi vendicare, vel ap- Bulle de boms Tempiariorum mmi jiot venuicare, vet ap-propriare intendit, imò ea per deputandos à nobis Pa-beus Hift. pa generaliter, & per Pralatos Regni Francia specia- de Raliter in suis diocesibus administranda in Regno suo di- venne admisst, manum suam exinde totaliter amovendo. a l'Ar-Mais par zele à la Religion, qu'un Chevalier des chevêque premiers de cet Ordre, lui avoit confessé en se-de Racret la denegation de Christ & autres ordures venne 6 qui se commettoient dans l'Ordre. Que sur les d'Italie. avis qui lui venoient de tous côtez qu'il avoit li. 6. p. oui & interrogé LXXII. Chevaliers en presence 512. des Cardinaux, & fait rediger leurs confessions par écrit, qui furent leuës quelques jours après en plein Confistoire, en presence desdits Che-Bzovins valiers qui les confesserent vraies, les aiant fait in ann. mettre en leur langue. Qu'il avoit eu desir d'ouir Eccles lui-même les Maîtres & Precepteurs de certai-antios.

nes maisons, pour tavoir d'eux s'ils avoient dit la verité devant les Inqu fiteurs en France. Mais qu'il n'avoit pû en venir in fine. Ce qui fut caufe d'envoier Berengarius tituli Sanctorum Nerei & Achillei, Etienne tituli Sancti Kiriaci in Thermis, & Landulphe de S. Ange Cardinaux, pour tirer d'eux la verité, & apporter les procès par devers lui, & leur donner absolution, s'ils la demandent avec la devotion requise.

France.

Poitton.

Ces Maîtres Templiers \* reconnurent sponte à ces Cardinaux assistez de quatre Notaires étans à Chinon en Touraine, tout ce dont ils étoient accusez, & qu'ils avoient consessé verité aux Inquisiteurs de la Foi; lesdites confessions redie, Gu- leuës en presence desdits Cardinaux, quelques yenne & iours après leidits Templiers les ratifierent & demanderent l'absolution à genoux. Quelesdits Cardinaux retournez vers lui Pape lui presenterent lesdites confessions en bonne forme, & par icelles a veu les méchancetez desdits Templièrs, & que le mal est par tout le monde, où ils sont établis. C'est pourquoi ne pouvant y vaquer, mande ausdits de Narbonne, Bayeux & autres v denommez de se transporter à Lion & en Provence, & là informer contre ledit Ordre, suivant les articles enclos avec la presente Bulle, pour le tout fait clos & seellé lui être envoié. Donné à Poictiers 2. Idus Augusti anno 3. sub plumbo.

> 14. Bulle dudit Pape, par laquelle aiant narré les grands crimes dont étoient prevenus les Templiers, qu'il les avoit fait arrêter par toute la terre, qu'il en avoit lui-même interrogé des plus grands de l'Ordre tant en particulier, qu'au Confidoire, qui avoient tout reconnu de

mandant misericorde; ce qu'illeur avoit accordé. Et veu aussi les procès contre quelques particuliers Templiers faits en France, craignant que sur ce & en consequence de la prise desdits Templiers plusieurs ne s'emparent de seus biens, il fait par ladite Bulle désenses à toutes fortes de personnes, sur peine d'excommunication, de retenir aucun bien, soit meuble & immeuble, qui ait appartenu aussitis Templiers.

2. Idus Augusti Pontiscasus anno 3. sub plumbs.

15. Bulle dudit Pape au Roi, par laquelle il se louë de lui, de ce qu'il s'est remis de toute l'affaire des Templiers au Pape, & au Saint Siege, le priant d'ajoûter soi à ce que lui dirons de sa part deux Cardinaux, Berengarius situli Sanctorum Nerei & Achillei, & Etienne du titre de S. Kyriace in Thermis, envoiez à cet esset pardevers lui. Donnée à Poictiers Kal. Decemb.

anno 3. sub plambe.

ró. Bulle dudit Pape à ceux qui étoient deputez pour faire le procès aux Templiers en France, sur plusieurs doutes qui lui étoient faits par eux touchant l'execution de leur Commission, savoir s'ils pouvoient contraindre ceux qui ne vouloient rien avouer, &ce qu'ils devoient faire contre ceux qui se dedisoient. Il leur mande que habent jura scripta, selon lesquels ils se doivent gouverner. Kal. Augusti; en Avignon, anno 4. sub plumbo 1308.

17. Bulle dudit Pape au Roi, le priant de lui envoier jusques à 20, paires de lettres, dons il lui en bailla l'original à Poictiers, portant le commandement que le Roi fait à tous sea sujets de rendre & restituer tous les biens meu-bles & immeubles aux Templiets, asin de les

DE LA CONDANNATION 112 faire mettre à execution par tout le Roiaume. 6. Kal. Jan. anno 4. sub plumbo.

18. Bulle dudit Pape, par laquelle aiant narré la procedure faite contre les Templiers. fait desenses à toutes personnes de les retirer & aider; au contraire leur enjoint de les arréter & les mettre entre les mains des Ordinaires des lieux, & des Inquisiteurs deputez à ce, excommuniant tous ceux qui feront le contraire. A Tholose 3. Kal. Januarii anno 4.

sub plumbo. Doubles.

19. Bulle dudit Pape au Roi, répondant à plusieurs doutes qui lui étoient faits tant par le Roi que par ceux qui avoient la charge de faire le procès aux Templiers, touchant plusieurs formalitez & difficultez, qui se rencontroient en l'affaire desdits Templiers. Donnée en Avignon II. Non. May anno 4. 1309.

20. Bulle dudit Pape au Roi, portant creance à Geoffroy du Plessis son Clerc pour le fait des Templiers, & particulierement sur ce que le Pape s'étoit reservé & au Saint Siege le jugement de la personne du Grand Maître . & principaux de l'Ordre. A Vienne 14. Kalend.

Novembr. Pontif. anno 6. 1310.

21. Bulle dudit Pape à l'Archevêque de Rouen, & aux Evêques de Poictiers & Men-1311. de, portant commission d'our les Comptes des Receveurs des Templiers, & que l'argent qui restera clair & liquide sera conduit en lieu seur hors le Roiaume en la protection du Roi, pour être emploié en l'expedition de la Terre Sainte. 12. May Avignon anno 6. sub plumbo. 1311.

22. Bulle dudit Pape au Roi contenant la lettre

Des Templiers, lettre du Roi donnée à Mascon en date du 2. Mars, 1311. Par laquelle le Roi dit, que 1411. puisque par les informations les Templiers se trouvent si chargez, qu'il les saudra exterminer, il supplie le Pape de le vouloir faire & transferer leur bien à quelque nouvelle Milice, ou bien de le donner à quelque autre Ordre Militaire pour le secours de la Terre Sainte, lui promettant de faire executer ce qu'il ordonnera, à la charge que ses droits & ceux de ses Prelats. Barons & autres sur les Terres appartenans ausdits Templiers seront conservez; ce que le Papelui promet en cas que le dit Ordre soit aboly. Donné & Vienne 8. id. Martii anno 7. sub plumbo. 1311.

23. Vidimus de ladite Bulle par l'Official

de Paris, scellé.

24. Bulle dudit Pape; par laquelle après avoir parlé comme l'Ordre des Templiers avoit été aboly au Concile, il donne, unit & incorpore à l'Ordre des Chevaliers de l'Hôpital cette Balde Jerusalem, tous les biens des Templiers en le sarre quelques lieux qu'ils soient scis & scituez, sors se Conciceux qui sont en Castille, Arragon; Portu-lie; vide gal, & Majorque: reservant toutefois la dis-infra. ". position desdits biens au S. Siege Apostolique. 28. Enjoignant en outre à toutes personnes, esiams Pontificali , Imperiali , vel Regali prafulgeant di- 1313. gnitate, de remettre les biens unis entre les mains desdits Templiers, dans un certain tems, pleinement & librement, à peine d'encourir les peines ci-devant ordonnées contre les detenteurs des biens desdits Templiers. A Vienne 6. Non. May anno 7. sub plumbo, 1312.

Il y a cette clause parlant de la condannation

desdits Templiers au Concile, non per modum desinitiva sententia, cum eam super hot secundum inquisitiones & processus super iis habitos, non possemus serre de sure, sed per viam provisionis, seu ordinationis Apostolica, perpetuò valitura sustulimus sanctione.

25. Pareille Bulle que la precedente n. 24.

sub plumbo.

Barnabé.

26. Deux vidimus des precedentes Bulles

27. Vidimus d'une Bulle dudit Pape, qui est la même que la precedente de l'union des-

d'union desdits biens, seellées.

dits biens: mais a cela de different, qu'elle est addressée è l'Evêque de Nevers, à l'Abbé de S. Germain des Prez, & au Doien de l'Eglise des Chartres, & porte sur la fin commission ausdits nommez de mettre lesdits de l'Hôpital de Saint Jean de Jerusalem, en possession des biens desdits Templiers, avec pouvoir de contraindre par sentence d'excommunication & interdict ceux qui s'en seroient emparez, de vuider au prosit desdits de Saint Jean, & ce nonobstant oppositions & appellations quelconques. Vienna 6. Non. May an-

no 7. seellé. Le vidimus est de 1312. à la Saint

28. Vidimus d'une Bulle dudit Pape au Roi, lui donnant avis de la Bulle ci-dessus d'union desdits biens ausdits Hôpitaliers, sacro approbante Concilio: c'est pourquoi il le supplie de les secourir & préter aide pour prendre possession d'iceux, & mander & commander à ses Barons, Comtes & autres qui sont commis pour la garde desdits biens, qu'ils aient à les restituer.

17. Kal. Junii anno 7. Le vidimus de l'an 1312. à la S. Jean seellé.

29. Bulle dudit Papeau Roi, par laquelle il lui recommande Albert de Châteannoir grand 1312. Precepteur de l'Hôpital de Saint Jean de Jerusalem, és parties de deça la mer, sur ce que le Roi ne lui vouloit permettre l'administration tant des biens, qu'ils avoient eus des Templiers, qu'autres anciens à l'Ordre situez en son Roiaume. Donné à Château Neuf Diocese d'Avignon le 6. des Ides de Juin l'an 8. du Pontif. sub plumbo 1312.

30. Bulle du Papeau Roi, le suppliant d'aider de son autorité, ceux qui sont deputez pour le recouvrement des biens des Templiers.

2. Id. Decemb. anno 8. sub plumbo.

31. Bulle dudit Pape au Roi, le priant de commander que ceux qui detiennent encore des biens des Templiers, qui ont été donnez aux Hôpitaliers, aiant à les rendre suivant ce qu'il leur a jà commandé. 3. Id. Decembr. anno 8. sub plumbo.

32. Bulle du Pape au Roi, touchant les comptes qui doivent être rendus par ceux qui ont joui du bien des Templiers. En Avignon 15. Kalend. Januarii anno 8. sub plumbo.

33. Bulle du Pape, en expliquant plus pleinement son intention & volonté touchant la suspension faite au Concile de Vienne, Vit. Seff. des privileges des Templiers, au lieu desquels pour ce qui est des biens, les Hôpitaliers étoient subrogez : il declare que son intention est, que la suspersion desdits privileges dure tant qu'il lui plaira. 15. Kal. Jan. anno 8. sub plumbo.

34. Bulle dudit Pape, par laquelle il declare qu'en faisant l'union & incorporation des Elle eft Hans le liure C. fol. 127. verf.

35. Copie de Bulle non seellée dudit Pape Clement V. aux Archeveques, Eveques, Prelats, Chapitres, exempts & non exempts. & aux Ordres de Saint Benoît; Saint Auguflin, Cluny, Cisteaux, Grand-Mont, Premontté, & les Chevaliers de l'Ordre Theutonique, & autres étans au Roiaume d'Allemagne, leur commandant de porter aide & faveur à l'Abbé de Crudacio Diocese de Viviers, envoié par lui en Allemagne pour informer contre les Templiers, lui fournissant par chacun jour cinq florins d'or pour sa dépense; ne comprenant pas en sa Commission, les Archevêques de Mayence, de Cologne, Treves & Magdebourg, & les Evêques de Constance; & Strasbourg qui ont charge particuliere d'informer, & qui feront de grands frais. A Toulouze le 3. des Kalend. de Janvier , anno 4.

36. Copie de Bulle non seellée dudit Pape au Duc d'Austriche, où après lui avoir narré les méchancetez des Templiers, & l'ordre qu'il avoit deliberé d'y mettre, le prie de faire prendre lesdits Templiers qui sont sur ses terres, & faire en sorte qu'il soit procedé contre eux selon l'ordre qu'il y a mis. A Toulouze 3. Kali

Jan. anno 41

37. Bulle du Pape Jean XXII. au Roi Phis

DES TEMPLIERS.

lippes le Long Roi de France & de Navarre, par laquelle sur ce que les Officiers du Roi contraignoient les Hôpitaliers, qui étoient obligez de paier les pensions des Templiers qui étoient restez à Paris, & à ceux qui les gardoient, de la monnoie qui avoit cours à Paris; ce qui tournoit au grand dommage desdits Hôpitaliers: il le supplie de faire en sorte, que lesdites pensions soient paiées en la monnoie qui a cours où lesdits Hôpitaliers demeurent; défendant aux Sergens & autres de proceder avec tant de rigueur qu'ils ont fait par le passé. En Avignon 15. Kal. Junii anno 1. sub plumbo.



PIECES QUI CONCERNENT le fait des Templiers, étant dans le livre C. qui est dans le Coffre de Boniface.

Fol. 93. BULLE du Pape Clement V. au Roi, lui envoiant une lettre qu'il avoit reçuë d'Amaury Domino Tyri & Gubernatore Regni Cypri, touchans le fait des Templiers, ladite Bulle donnée à Lezignan 13. Kal. Septemb. Pontif. anno 3. Après suit la lettre dudit Amaury, qui prend ces qualitez, Amaulricus, olim Jerusalem & Cypri Regis filius, Tyri Dominus, ipsius Regni Cypri Gubernator & Rector, au Pape, lui donnant avis qu'il a receu ses lettres pour faire la capture des Templiers en un jour dans ses terres. Ce qu'il n'a pû faire si-tôt, pour les avoir trouvez tous bien armez, & assemblez, aians eu avis du commandement du Pape. Toutefois voians qu'il le falloit executer, dit que le Mareschal, le Precepteur Tricloperius, le Drapier & le Tresorier. & autres Chevaliers iusques au nombre de 10. seroient venus à Nicotie le trouver le 27. Mai, & se soûmettre & tous leurs Freres à faire ce qui seroit de la volonré de Sa Sainteté: Sur ce, qu'il les fit prendre & tout ce qu'ils avoient de chevaux & armes.

Fol. 121. verso. Une supplication du Peuple de France au Roi, le priant de vouloir poursuivre vivement les dits Templiers: il n'y a rieu de notable.

Fol. 124. & 125. Ce font articles sur le fait des Templiers, suivant lesquels ont été faites les Bulles ci-dessus.

Fol. 127. verso. Lettre de Berenger du titre de Saints Nerée & Achillée, d'Etienne du titre de Saint Cyriace, & Landulphe de S. Ange Cardinaux, au Roi, lui donnant avis comme du mandement du Pape ils s'étoient transportez à Chinon pour interroger le Grand Maître de l'Ordre du Temple, le Maître de Cypre, le Visiteur de France, le Precepteur de Poictou & d'Aquitaine, & celui de Normandie. Que le Samediaprès l'Assomption de Notre-Dame ils firent venir le Grand Maître, qui confessa la denegation de Christ, le crachemeut sur la Croix : de même en fit le Precepteur de Normandie, celui de Poictou & d'Aquitaine de même. Le Lundi suivant Hugues de Peraldo persista en la confession qu'il avoit faite à Paris . confessant avoir fait ladite abnegation, & veu le chef idolatré, & auares choses. Que le Mardi suivant le Grand Maître reconnut la même chose, & les pria d'our un des Freres servans qui étoit à lui. dont ils firent quelque difficulté, attendu qu'ils n'avoient pouvoir que d'interroger ces cinq cideflus. Toutefois l'interrogerent. & confessa l'abnegation, & autres choses contenuës en son interrogatoire. Que cela fait ils demanderent absolution. & à être reconciliez à l'Eglise, principalement ledit Grand Maître, & ledit de Peraldo, & celui de Cypre; ce qu'ils leur accorderent. Pour fin supplient le Roi de les traiter favorablement, en leur pardonnant. Escrit au Château de Chinon le jour de Mardi après l'Assomption.

Fol. 130. Grande Bulle du Pape au Roi, qui contient le même narré que celle ci-dessus, Layette 3. numero 13. & fur la fin contient fa resolution & des Cardinaux d'assembler le Concile à Vienne, & l'indiction d'icelui du prochain mois d'Octobre à deux ans de là, pour mettre ordre au fait desdits Templiers, & aux autres necessitez de l'Eglise: Enjoignant à tous Archevêques, Evêques, Abbez, Prieurs, Doiens, & autres Ecclesiastiques, de se trouver audit lieu. Pour sin prie le Roi de s'y trouver en personne. De même date que ladite Bulle numero 13.

8387·

Lettre du Roi Philippe le Bel au Pape, lui mandant qu'il a receu avec honneur les deux Cardinaux qui lui ont été envoiez de sa part,. pour le fait des Templiers: qu'ila eu agreable ce qu'ils lui ont dit de sa part, touchant la delivrance des Templiers entre leurs mains: n'aiant entendu blesset en aucune sacon la liberté Ecclesiastique, Salvo tamen in omnibus jure noftro, qu'il entend en ce n'être aucunement bleffée, non plus que celle de l'Eglise. Qu'il a donné charge de faire livrer entre les mains desdits Cardinaux, les Templiers; & pour les biens, qu'il les fait administrer par ses sujets, autres toutesois que ceux qui manient son Domaine. Donné à Paris, Deminica ante Natal. Dòmini. 1307. Fol. 173.





# EXTRAITS D'UN REGISTRE

## INTITULE'

### PROCESSUS CONTRA TEMPLARIOS,

Qui contient une longue procedure & deposition de ccxxx1 témoins, la plus grande partie Templiers; ouis à Paris par des Commissaires deleguez par le Pape Clement V. contre l'Ordre des Templiers: & ce depuis le mois de Novembre de l'an 1309. -jusques au mois de Juin 1311.

Dei, venerabilibus Fratribus Archiepif, chevêque de copo Narbonensi, ac Bajocensi, Mi-Natbonematensi & Lemovicensi Episcopis, come, lea dilectis siliis Magistris Matthæo de Neapoli ma-Evêjoris Caleti Rothomagensi, Notario nostro Joanni ques de de Mantua, Tridantinensi, Joanni de Monte-Mende, lauro Magalonensi Archidiaconis, ac Guillelma & Li-Agarin Praposito Aquensi, esc. salutem es Apomoges. stolicam benedictionem. Faciens misericordiam cum the u de servo suo Dei silius Dominus Jesus-Christus, ad hoc Naples mos voluit in specula eminenti Apostolatus assumi, ut Archigerentes licet immeriti vices ejus in terris, in cunctis de

mostris actibus & processibus ipsius vestigia quantum Rouen. Descris humana fragilitas imisemur. Sand dudum scan de

LEMENS Episcopus servus servorum

cone Ar- circa promotionis nostra ad apicem summi Apostolatus initium, etiam antequam Lugdunum, ubi recepichidiamus nostra coronationis insignia, venerimus; & post cre de Trente, mc Aga-**Pof** 

Jean de etiam tam ibi quam alibi secreto quorumdam nobis insinuato intimavit, quod Magister, Praceptores laur At. & alii Fratres Ordinis Militia Templi Hierosolymitani, & etiam ipse Ordo, qui ad defensionem patri-Maguel- monii ejusdem Domini nostri Jesu Christi suerant in transmarinis partibus deputati, contra ipsum Domi-Guillau- num in scelus apostassa nefandum, detestabile idololarin Pre- tria, vitium execrabile Sodomorum, & hareses varias erant lapsi: Quia verò non erant verisimilia, nec credibile videbatur quòd viri tam religiosi, qui pracipue pro Christi nomine suum sape sanguinem effundere, ac personas suas mortis periculis frequenter exponere credebantur, quique multa & magna tam in divinis officiis quam în jejuniis & aliis observantiis devotionis signa frequentius pratendebant, sue sic essent salutis immemores quod talia perpetrarent; bujusmodi insinuationi ac delationi ipsorum ejusdem Domini nostri exemplis er canonica Scriptura doctrinis edocti aurem voluimus inclinare. Deinde verò carissimus in Christo silius noster Philippus Rex Francorum illustris, cui fuerant eadem facinora nunciata, non typo avaritia, cum de bonis Templariorum nihil sibi vendicare vel appropriare intendat, imo ea nobis & Ecclesia per deputandos à nobis administranda, gubernanda, conservanda o custodienda liberaliter at devote in regno suo dimisit, manum suam exinde totaliter amovendo; sed sidei orthodoxa fervore suorum progenitorum vestigia clara sequens accensus, de pramissis quantum licere potuit se informans, ad instruendum o informandum nos super bis multa, o magnas nobis informationes per suos nuntios & litteras destinavit. Infamia verò contra Tem-

plarios ipsos increbrescente validius super sceleribus antedictis, & quia etiam quidam Miles ejusdem Ordinis magna nobilitatis, & qui non lavis opinionis in dicto Ordine habebatur, coram nobis secretò juratus deposuit, quod in receptione Fratrum prasati Ordinis bac consuetudo vel verius corruptela servatur, quòd ad recipientis vel ab eo deputati suggestionem, qui recipitur, Jesum Christum negat, & super crucem sibì oftensam spuit in vituperium Crutifixi, & quadam alia recipiens, & receptus, qua licita non sunt, nec humane conveniunt honestati, prout ipse tunc confessus extitit coram nobis, vitare nequivimus, urgente nos ad id officii nostri debito, quin tot & tantis clamoribus accommodaremus auditum. Sed cum demum fama publica deferente & clamosa insinuatione dicti Regis, necnon & Ducum, Comitum & Baronum, & aliorum nobilium, cleri quoque & populi dicti regni Francorum, ad nostram propter hac tam per se quam per procuratores & syndicos prasentiam venientium, quod dolentes referimus, ad nostram. audientiam pervenisset, quod Magister, Praceptores, o alii Fratres dicti Ordinis, o ipse Ordo prefatis o pluribus aliis erant criminibus irretiti, o pramissa per multas confessiones, attestationes & depositiones prafati Magistri & plurium Praceptorum & Fratrum Ordinis prelibati, coram multis Prelatis, er haretica pravitatis Inquisitore in regno Francia factas, habitas, & receptas, o in publicam scripturam redactas, nobisque & Fratribus nostris ostensas probata quodammodo viderentur, ac nominis fama & clamores pradicti in tantum invaluissent, ac etiam ascendissent tam contraipsum Ordinem, quam contra fingulas personas ejusdem, quod sine gravi scandalo prateriri non poterat, nec absque imminente periculo tolerari : Nos illius cujus vices licet immeriti in ter-

ris gerimus, vestigiis inharentes ad inquirendum de pradictis ratione pravia duximus procedendum, multosque de prasentibus presbyteris & militibus & aliis Fratribus dicti Ordinis reputationis non modica, in nostra prasentia constitutos, prastito ah eis juramente quod super pramissis meram ac plenam nobis dicerent veritatem, super pramissis interrogavimus & examinavimus usque ad numerum septuaginta duorum, multis ex fratribus nostris nobis assistentibus, diligenter eos eorumque confessiones per publicas manus in autenticam fripturam redactas, illico in nostra & dictorum Fratrum nostrorum prasentia, ac deinde interposito aliquorum dierum spatio in consistorio publico legi fecimus coram ipsis, & eas in suo vulgari suilibet corum exponi, qui perseverantes in illis cas expresse er sponte prout recitata suerunt approbarunt. Postquaen cum Magistro & precipuis Preceptoribus prafati Ordinis intendentes super pramissis inquirentes per nos ipsos, ipsum Magistrum & Fratres terra ultramarine, Normannia, Aquitania, Pictavia Praceptores, Majores nobis Pictavia existentibus mandavimus prasentari. Sed quoniam quidam ex ipses sic infirmabantur tunc temporis, quòd impetrare non poterant, nec ad nostram prasentiam quoquomodo adduci. nos cum eis scire volentes de pramissis omnibus veritasem, er an vera effent qua continebantur in corum confessionibus & depositionibus, quas ceram Inquistore haretica pravitatis in regna Francia, quibusdam prasentibus Notariis publicis, & multis aliis viris bonis fecisse dicebantur, pobis & fratribus nostris per Inquisitorem sub manibus publicis exhibitis & oftensis: dilectis filii s nostris Bernardo tit. SS. Nerei & Achillei, & Stephano tit. S. Cyriaci in Thermis presbyteris, & Landulpho Santti Angeli Diacone Cardinalibus, de quorum prudentia er fidelitate, in-

Imbitata siducia obtinemus : commisimus ; mandavimus, ut ipfi cum prafato Magifiro & Praceptoribus inquirerent tam contra ipsos & alios singulares dicti Ordinis generaliter, quam contra ipsum Ordinem seper premissis cum diligentia, veritatem & quidquid super pramissis his invenerint nobis referre, at2 que corum confessiones & depositiones per manum publicam in scriptis redactas nostro Apostolatui deferre ac prasentare curarent, eisaem Magistro ac Praceptoribus absolutionis beneficium à sententia excommunicationis, quam pro pramissi, si vera erant, incurrerent, si absolutionem humiliter & dewote peterent ut debebant , juxta formam Ecclesia impensuri. Qui Cardinales ad ipsos Magistrum & Precepsores personaliser accedentes eis sui adventus causam exposuerunt. Et quoniam tam persons, quam res 🏟 sorum 👽 aliorum Templariorum in regno Francia confistentium in manibus nostris erant, quòd libere absque metu cujusquam plene ac pure super pramissis emnibus ipsis Cardinalibus dicerent veritatem, eis auctoritate Apostolica injunxerunt. Qui Magister & Praceptores Francia ultra-marina, Normannia, Aquitanie & Pictavia coram ipsis tribus Cardinalibus, prasentibus quatuor tabellionibus publicis,. er multis aliis bonis viris, ad fancta Del Evangelia ab eis corporaliter tacta prastito juramento quòd super pramissis omnibus meram o plenam dicerent veritatem, ceramipsis singulariter libere ac sponte absque coactione qualibet & terrore depositi sunt & confessi fuerunt inter gatera , Christi abnegationem , e spuitionem super crucem, cum in Ordine Templi recepti fuerunt; & quidam ex eis se sub eadem forma; scilicet cum abnegatione Christi & spuitione super crutem , Fratres multos recepisse. Sunt etiam quidam ex eis quadam alia horribilia & inhonesta sonfessi, qua ut corum ad prasens parcamus verecundia, subticemus.Dixerunt pratereà, 😎 confessi fuerunt esse vera qua in eorum confessionibus & deposititionibus continentur, quas dudum fecerunt coram Inquisitore heretice pravitatis, que confessiones & depositiones dictorum Magistri & Praceptorum in scripturam publicam per quatuor Tabelliones publicos redacta, in ipsorum Magistri & Praceptorum, & quorumdam aliorum bonorum virorum prasentia, ac deinde interposito aliquorum dierum spatio coram ipsis ejus dem lecta fuerunt, de mandato o in prasentia Cardinalium pradictorum, o in suo vulgari expesita cuilibet eorumdem, qui perseverantes in illis eas expresse ac sponte prout recitate fuerunt, oprobarunt. Et post confessiones & depositiones hujusmedi, abipsis Cardinalibus ab excommunicatione, quan propramissi incurrerant absolutionem flexis genibus manibusque complosts, humiliter ac devote & cum. lacrimarum effusione non modica petierunt; Ipsi verò Cardinales, quia Ecclesia non claudis gremium redeunti, ab eisdem Magistro & Praceptoribus haresi abjurata, expresse ipsis secundum formam Ecclesie au-Ctoritate nostra absolutionis bene ficium impenderunt s ac deinde ad nostram prasentiam redeuntes, confessiones & depositiones pralibatorum Magistri & Praceptorum in scripturam publicam per manus publicas, ut est dictum, redactas nobis prasentaverunt, & qua cum dictis Magistro & Praceptoribus secerunt retulerunt. Ex quibus confessionibus & depositionibus, ac relatione invenimus sape fatos Magistrum & Fratres in pramissis, licet quosdam ex eis in pluribus, O alios in paucioribus graviter deliquisse. Verum quia in universis mundi partibus, per quas idem Ordo diffunditur , & Fratres degunt ipsius , super bis non possimus inquirere per nos ipses, discretioni

vestra, de quorum circumspectione specialem siduciam gerimus, de Fratrum nostrorum consilio per Apostolica scripta mandamus, quatenus ad Senonensis civitatis Diocesin, & provinciam personaliter accedatis, O per publicum citationis edictum per vos faciendum in locis, de quibus vobis visum fuerit expedire, vocetis qui fuerint evocandi, super articulis quos vobis sub Bulla nostra inclusos transmittimus, O super aliis de quibus prudentia vestra visum suerit expedire, inquiratis hat auttoritate nostra contra dictum Ordinem cum diligentia veritatem, que super pramissis inveneritis sideliter in scriptis publica manu redacta sub vestris sigillis ad nostram prasentiam delaturi, seu etiam transmissuri. Testes autem si qui à vobis requisiti, seu admoniti, vel citati, ut super dictis articulis ferant veritatis testimonium coram vobis se prece vel pretio, gratia, timore, odio vel amore, à ferendo testimonio subtraxerint, nec non fautores, receptores, & defensores pradictorum Fratrum, qui à vobis citati velvocatiut pramittitur, coram vobis non comparuerint, eos insuper qui pradictam vestram' inquisitionem directe vel indirecte, publice vel occulse, per se vel aliam seu alios, vel aliàs quoquo modo prasumpserint impedire, per censuram Ecclesiastisam oppositione postposità compescatis, invocato ad bot si opus fuerit auxilio brachii sacularis. Quod si non omnes his exequendis potueritis interesse septem, fex, quinque, quatuor vel tres, duo videlicet de Pralatis pradictis coram altero saltem de aliis ea nibilominus exequantur. Datum Pistavii II. Idus Augusti, Pontificatus nostri anno tertio.

Eadem die Sabbathi supradictis Dominis Commis-22. No sariis existentibus in Camera Episcopali, & pro tri-vemble bunali sedentibus, venit quidam in habitu seculari 1309. ad prasentiam sorumdem, qui dicebatur venire pro

facto dictorum Templariorum , interrogatus ab eis de nomine , conditione co causa adventus ejusdem , refpondit quod vocabatur Joannes de Molayo, & quod erat Diocesis Bijuntinensis, & exhibuit quoddam sigillum, in quo predictum nomen videbatur esse sculptum, qued sigillum afferebat effe suum. Dixit etiam se fuisse de Ordine Templi , & habitum ejusdem Ordinis decem annis portasse, & se exivisse de eodem Ordine, o quod numquam in anima o fide sua jurans viderat, nec audiverat, nec sciverat aliqued malum de Ordine supradicto. Dixit etiam quod venerat ad dictos Dominos Commissarios paraius facere & sigillare quidquid vellent. Interrogatus à dictis Dominis Commissariis si venerat ad defendendum dictum Ordinem Templi, e si volebat eum defendere, quod diceret eis, quia parati erant benigne audire eundem ; Respondit quod non veneras nisi ad illa que suprà dixit, & quod volebat scire quod fieret de Ordine supradicto, & quod volebat defendre Ordinem supradictum; instans penes ipsos Dominos Commissarios quod ordinarent de eo illud qued vellent, & quod facerent sibi ministrari necessaria cum pauper effet. Et quia suit visum eisdem Dominis Commifariis ex aspectu co consideratione persona sua actuum, gestuum en aquela, quod erat valde simplex vel fatuus & non bene compos mentis sua, non processerunt ulterius cum eodem; sed suaserunt quod iret ad pradictum Dominum Episcopum Paris. ad quem pertinebat recipere tales Fratres fugitivos in sua Diocesi. Paris. & quod sibi exponeres factum suum, & ipse benigne audiret eundem, & de ee disponeret & ordinaret, ut existimabant quoad victum, & alia qua servantur in aliis Fratribus dicti Ordinis fugitivis; & sic recessit ad prasentiam eorumdem.

Post bec die Mercurii Jupradicta, qua fuit 26: mensis Novembris. Congregatis dictis Dominis Comimissariis in camera existente post dictam aulam Episcopalem, suit per supradictos Prapositum Pictaviensem, o Joannem de Jamvilla adductus ad prafentiam eorumdem Dominorum Commissariorum Frater Jacobus de Molayo Magister Major pradicti Ordinis Templariorum, qui ut suprà dictum, est in processu lecto sibi citavionis edicto per dictum Parisiensem Episcopum, responderet se velle venire ad prasentiam dictorum Dominorum Commissariorum; requisitus per eosdem Dominos Commissarios, st velebat Ordinem defendere supradictum, vel pro to aliquid dicere, respondit quod Ordo erat per Sedem Apostolicam confirmatus es privilegiatus, & quòd valde mirum videbatur eisdem, si Ecclesia Romana sibitò volebat procedere ad defensionem Ordinis supradicti, cum sententia depositionis contra Fridericum Imperatorem dilata fuit 32. annis. Dixit etiam quod ipse non erat ita sapiens sicut expediret fibi, nec tanti tonsilii quod posset desendere dictum Ordinem per seipsum, tamen paratus erat juxt sui possibilitatem dictum Ordinem defendere, nam aliàs se vilem & miseram reputare, & posset ab aliis reputari nisi ipsum Ordinem desenderet, à que receperat tot commoda or honores, licet difficile sibi videretur quòd congrue defensio posset sieri per eum , cum effet in captivitate Dominorum Papa er Regis, nec haberet aliquid, etiam quatior denarius quos expendere possei pro pradicta desensione, vel aliis, nisi secundum quod ministrabatur eidem , propter quod petebat ad pradicta perficienda auxilium & consilium dari eidem ; dicens quod intentio sua erat , quod veritas corum qua erant impofita dicto Ordini sciretur non solum per illes, de

râm, în qua Magister Guillelmus Agarin Aquenfis Prapositus se legirime excusavit, co etiam publicum citationis edictum, per quod iidem Dominis Commissarii citaverant Ordinem Templi, Frutres ejusdem Ordinis co alios evocandos; quarum quidem litterarum Apostolicarum co pradicti edicti te-

nores suprà inserti sunt in processu. In quarum etiam litterarum Apostolicarum lectura, potissime tum recitarentur illa que dictus Mazister dicebatur fuisse confessus coram Reverendis Patribus Dominis Dei gratia Bérengario nunc Episcopo Tusculan, tunc verò Sanctorum Nerei & Athillei , Stephano S. Cyriaci in Thermis tit. Presbyteris, & Landulpho Sancti Angeli Diacono Cardinalibus ad hoc pet dictum Dominum nostrum Summum Ponsisicem deputatis & destinatis, producendo bis signum crucis coram facie fua , & in aliis signis pracendere videbatur se esse valde stupefactum de iis qua continebantur super pradicta confessione sua & aliis in litteris Apostolicis suprà scriptis; Dicens inter alià quòd si dicti Domini Commissarii suissent alii quibus liceret boc andere, ipse diceret alind, co cum fuisfet responsum eidem per dictos Dominos Commissarios quod ipsi non erant ad recipiendum vadium duelli; subjunxit dictus Magister, quod non intendebat dicere de hoc, sed placeret Deo quùdillud quod observabatur à Sarracenis & Tartaris, observaretur contra tales perversos in hoc casu. Nam dicti Sarraceni & Tartari abscindunt caput perversis inventis, vel scindunt ess per medium : O tunt fuit subjunctum per dictos Dominos Commissarios; quod Ecclesia illos qui inveniebantur haretici juditabat heretitos, o obstinatos relinquebat curia saculari. Et cum idem Magister rogasset nobilem virum Dominum Guillelmum de Plasiano militem regium qui ibidem venerat, sed non de mandate dictorum Dominorum Commissariorum secundum quod dixerunt, ut loqueretur cum eodem Magistro; er distus Dominus Guillelmus fuisset ad partem loeutus cum eodem Magistro, quem sicut asserebat Ailigebat & dilexerat , quia uterque miles erat ; Et

DE LA CONDANNATION uia, ut dixit idem Dominus Guillelmus, habt hat providere ne se vituperaret vel perderet sine can-Ja, & tunc idem Magister dixit quod bene videbat , quod nisi bene deliberaret citò posset cadere in kapistrum suum , & ideo volebat deliberare , supplicans eisdem Dominis Commissariis quod concederent sibi dilationem usque ad diem Veneris proximam ad deliberandum super pradictis : quam dilationem concesserunt, eidem majorem etiam se dasuros offerentes si sibi placeret & volebat. Quibus peractis, sacta per supradictum apparitorem proclamatione sicut in diebus pracedentibus de mandato eorum, ut comparerent coram eis si erant qui dictum Ordinem defendere vellent; cum nullus kompareret, de benignitute continuaverunt es prorogaverunt prasentem terminum ad id quod suprà, o dixerunt se expectaturos usque ad diem Jovis proxime subsequentem horâ primâ: Non intendentes per hoc revocure dilationem datam dicto Magistro, sed procedere in aliis pertinentibus ad negotium supradictum prout existeret rationis. De quibus omnibus, ec. ut supra.

Post hac die Veneris ante sessum Beati Andrea, songregatis pradictis Dominis Commissariis in camera post aulum pradictam, in qua congregari tonsuverant, Frater Jacobus de Malayo, Magister major dicti Ordinis Templi, qui in die Mercurii proxime pracedenti petierat à dictis Dominis Commissariis, quod posset deliberare usque ad hant diem Veneris super responsione per ipsum dicta die Mercurii, sacta coram eis, quod Ordinem desendere volebat, suit adductus ad prasentiam corumdem Dominorum Commissariorum, per supradictos Prapositum Pictaviensem en Joannem de Janvilla, fuit regratiatus eisdem Dominis Commissariis a

de dicta dilatione ad deliberandum concessa eidem , 👽 quia majorem se daturos eidem obtulerant, si dicto Magistro eam accipete placuisset, ex in hoc sicut dixit posuerant frænum super collum ejus. Interrogatus autem à distis Dominis Compissariis, si volebat defendere Ordinem supradictum, respondit quod ipse erat Miles illiteratus, Epauper, ep quod audiverat in quadam littera Apostolica que sibi lesta fuerat contineri, quòd Dominus Papa ipsum 🗸 quosdam alios magnos Ordinis Templario: rum reservaverat sibi, & ideo ad prasens in statu in quo erat nolebat aliud facere super pradictis; requisitus expresse an velles ad prasens aliter desendere Ordinem supradictum, dixit quod non; sed. ad Domini Papa prasentiam iret quando dicto Dor mino Papa placeret; supplicans eisdem Dominis Commissariis, & requirens cosdem quod cum ipse sicut o alii homines esset mortalis; nec haberet de tempore, nisi nunc, placeret essdem Dominis Commissariis significare pradicto Domino Papa, quod ipsum Magistrum quam citius posset ad ejus prefentiam evocaret, quia tunc tantum diceret ipse Domino Papa, quod effet honor Christi, & Ecclefie pro posse suo.

Item, requisitus si vellet aliud dicere quare Do; mini Gommissarii qui non intromittebant se de satte singularium personarum, sed de satto Ordinis supradicti, non deberent bene er sideliter procedere in negotio Inquisitionis contra Ordinem pradictum per Dominum Papam commissa eisdem: respondit quod non, requirens eos ut bene er sideliter procedemni in negotio supradictio. Quibus peractis pradictus Maqgister Ordinis Templariorum dixis quod ad exonerationem conscientia sue volebat pradictis Dominis Semmissariis exponeratira de Ordine pralibato, ex

DE LA CONDANNATION 134 ea exponebat eifdem ; Quorum primum erat , quòd ipse Magister nesciebat aliquam aliam religionem , in qua Capella & Ecclesia religionis haberent meliora er pulchriora ornamenta, er reliquias ad cultum divinum pertinentia, e in quibus per Presbyteros melius deserviretur in divinis, exceptis Ecclesiis Cathedralibus: Secundum erat, quia nesciebat aliquam Religionem in qua fierent plures eleemosyna, quam in religione eorum; nam in omnibus domibus Ordinis, ex generali ordinatione ipsius Ordinis dabant ter in septimana eleëmosynam omnibus accipere volentibus eam. Tertium erat, quia nesciebat aliquam religionem, nec aliquas gentes que pro defensione fidei Christiana contra inimicos ipsius sidei promptius personas suas exposuerint morti, nectantum de sanquine essudissent, & qui magis dubitarentur à Catholica fidei inimicis; & quod ex hoc Comes Atrebatensis quando suit mortuus in partibus ultra-marinis . in pralio voluit quòd dutti Templarii essent in acie sua in antegardia; o si credidisset dictus Comes Magistro dicti Ordinis qui tunc erat , pradicti Comes , Magister, er alii non periissent: & dictus Magister qui tunc erat, dixerat quod non crederet quod ipse hoc . diceret nisi propter bonum, quia sequendo consilium dicti Comes ipse moreretur in pralio, es pradictus Comes unà cum aliis. Cum autem replicatum fuisses quod pradicta ad salvationem animarum non proderant, ubi Catholica fider deërat fundamentum : respondit ipse Magister hoc verum esse, o quod ipse bene credebat in unum Deum, or in Trinitate per sonarum, p in aliis pertinentiis ad Catholicam fidem : & quòd upus Deus erat, & una fides, & unum baptisma, Duna Ecclesia, er quando anima separetur à cor-

pore tunc appareret quis bonus & quis malus esset, & quilibet nostrum sciret verttatens corum de quibus agatur in prasenti. Verum cum per nobilem virum Pominum Guillelmum de Nogareto Cancellarium Regium, qui supervenerat post responsionem factam per dictum Magistrum quod nolebas aliter desendere. quàm suprà scriptum suerat Ordinem supradictum, fuisset dictumeidem Magistro quòd in chronicis qui erant apud Sanctum Dionysium, continebatur quod tempore Saladini Soldani Babilonis , Magister Ordinis Templi qui tunc erat, & alii majores ipfius Ordinis feserant homagium ipsi Saladino, e quod idem Saladinus audita adversitate magna , quam dicti Templarii sunc passifuerant, dixerat in publico pradictos Templarios fuisse dictam adversitatem perpessos, quia vitia Sodomitico laborabant, & quia fidem suam & legem pravaricati fuerant ; Dictus Magister fuit ex pradictis verbis plurimum stupefactus, dicens quòd numquam usque tunc dici audiverat supradicta: sed tamen bene sciebat qued eo existente ultra mare tempore que eras Magister dicti Ordinis Frater Guillelmus de Bellojoco. o ipse Jacobus o multi Fratres alii de conventu predictorum Templariorum Juvenes guerram appetentes, sicut morts est multum juvenum qui volunt videre de factis armorum, 😊 etiam alii qui non erant de conventu eorum , murmurabant contra dictum Magistrum , quia durante Treuga quam Rex Anglia pramortuus posuerat inter Christianos en Sarracenos, dictus Magister serviebat Soldano, & eum sibi retinebat plaçatum: sed finaliter ipse frater Jacobus, & alii de conventu predicto Templariorum fuerunt de boc contenti; videntes quad dictus Magister non poterat allum facere, quia Orda corum habebat illis temporibus 😋 tenebat ad manum suam 😎 sub ejus custodia multas civitates en multa fortalitia in confinibus terra dicti Soldani, nominando dicta loca que non potuisset gliter cuftodiville, co etiam tunc perdita extitiffent,

uisi dictus Rex Anglia victualia transmissifer. Postremo pradictus Frater Jacobus Magister Ordinis Templi pradicti rogavit humiliter pradictos Dominos Commissarios, er dictum Cancellarium Regum, quòd placeret eis ordinare ex procurare quòd ipse Magister posser audire Missam, er alia ossicia divina, er habere Capellam suam Capellanos. Et dicti Domini Commissarii er Concellarius laudantes devotionem quam pratendebant, dixerunt se procuraturos pradicta.

PHILIPRUS Deigratia Francorum Rex, Rothomagens. de Gizortio & Cadomi Baillivis, GA eorum locatenentibus, salutem. Cum dilectico fideles Archiepiscopus Narbonensis, Bajocensis, Mimatensis, & Lemovicensis Episcopi, ac discreti viri Matthaus de Neapoli Majoris Caleti Rothomagenfis, Joannes de Mantua Tridentinensis, & Joannes de Montelauro Magalonensis Ecclesiarum Archidiaconi, una cum Magistro Guillelmo Agarin Praposito Aquensi legitime excusato, cum illa clausula, quod si non omnes, exc. ad inquirendum contra Ordinem Templi in regno nostro Francia per Sedem Apostolicam deputati, speciales amici nostri , dudum omnibus Archiepiscopis & Episcopis regni ejusdem, eorum Vicariis & Officialibus dederunt in mandatis ut publicum (ua citationis edictum quod fecerant pro procedende in dicto negotio juxta mandatum à Sede Apostolica eis missum, in suis Cathedralibus & magnis Collegiatis Ecclesiis, @ Scholis ubi est studium generale, ac curiis Officialium suorum, in principalibus domibus esusdem Ordinis in suis civitatibus & diocesibus constitutis, facerent folemniter publicari, legi 😅 exponi, & inde sieri publica instrumenta; & nunc boc idem mandant fieri in locis in quibus Templaris eapti tenentur, prout in litteris corumdem plenius pontinetur ; ac nonnulli Templarii dixerunt , 😁 responderunt quod si possent & facultatem haberent, venirent ad prasentiam corumdem Dominorum Commissariorum dictum Templi Ordinem defensuri, prout in quorundam Archiepiscoporum, Episcoporum vel eorum Officialium responsionibus continetur: vobis & vestrum cuilibet mandamus quatenus omnes Templarios in Baillivis vestris detentos, qui sponte, voluntarii & sine coattione ac Archiepiscopum, Episcopos & Archidaconos supradictos pro deféndendo prefatum Ordinem, non se, aut alias fingulares personas, cum deputati pradicti contra Fratres singulares dicti Ordinis, aus de iis qua ex ipsis tangunt tanquàm singulares perfonas inquirere non intendant, nec possimt secundum à pradicta Sede traditam sibi formam Parisius ad prasentiam deputatorum ipsorum sub tam fida, tuta & certa custodia, quod non possint aufugere, & ita caute & segregatim quòd se invicem non valeant subornare, aut aliquas collusiones, falsitates, machinationes aut subterfugia fabricare, per que Inquisitionis predicte negotio impedimentum prastetur, faciatis adduci sine dilationa aut contradictione quacunque, ita quòd ad primam diem juridicam post instans Festum Purificationis Beata Maria Virginis, quam iidem deputasi ad procedendum in dicto negotio affignarunt, fa possint eorum conspectui prasentare; facientes nihilominus eis & ipsorum conductoribus sine defectu de idoneis expensis evectionibus provideri. Damus autem administratoribus bonorum dicti Ordinis, omnibus deputatis ad custodiam personarum ipfarum, cujuscumque status existant, tenore presentium in mandatis, sub omni pœna quam posfent incurrere contrarium faciendo, ut yobis in risius vigesima seuta die Novembris Anno Domini

millesimo trecentesimo nono.

PHILIPPUS Prapositus Esclesia Pictaviensis, ac Joannes de Janvilla , Ostiarius Serenissimi Principis Domini Regis Francia, ad custodiam, visitationem, translationemque personarum Templariorum in Remensi, Senenensi, & Rothomagensi provinciis auctoritate Apostolica & regia deputati, Universis & singulis superintendentibus custodia Templariorum, custobibusque corumdem Aurelianensi Diocesi constitutis, salutem. Mandamus vobis, & vestram cuilibet quatenus quoscunque per Reverendum Patrem Dominum Aurelianensem Epifcopum, vel per certum mandatum ipsius de quo per litteras ipsius vobis constabit, fueritis requisiti, liberum accessium ad publicandum, legendum er denuntiandum semel vel pluries litteras Apostolicas seu tenorem ipsarum, & ad exequendum mandatum Reverendsrum Patrum & Dominorum Archiepiscopi Narbonensis, Bajocensis, Mimatensis 🗪 Lemovicensis Episcoporum , Magistrorum Matthes de Neapoli Sacrosantte Romane Ecclesia Notarii, Tridentinensis, & Magalonensis Ecclesiarum Arshidiaconorum, auctoritate Apostolica ad inquirendum contra Ordinem Templariorum 🖭 statum ipsius Ordinis deputatorum, sine difficultate qualibet prebeatis, nullo à nobis expectato alio mandato, ipsosque Templarios eidem Aurelianensi Episcopo, vel certo mandato ipsius exhibeatis & prasentetis, & ad certum mandatum ipsius sub sida custodia Paris. adducatis, quoties ab ipso sueritis requisiti; Mandantes & injungentes auctoritate pradicta Administratoribus, & Curatoribus bonorum Templi Paris. quatenus vobis pro ipsis sub fida

suftodia adducendis & reducendis convenienter provideant de expensis : injungentes nibilominus omnibus & singulis Justiciariis Domini Regis, ut vobis in premissis & premissa tangentibus efficaciter pareant & intendant. Datum, & sigillis nostris sigillatum, die Martis in octavis Beati Martini byemalis, anno Domini 1399.

ARTICLES, SUR LESQUEL\$
le Pape ordonna à ses Commissaires
d'interroger les témoins sur le fait
des Templiers.

DOST has die Sabbathi sequenti, qua fint 14, dies mensis Martii, pradicti Domini Commissarii Congregati in dicta Camera Episcopali absente Domino Narbonensi , & se excusante , secerunt venire ad presentiam corumdem infrascriptos Fratres Ordinis Templi, qui aliàs dixerant se velle defendere Ordinem supradictum, o omnibus in ipsorum Dominorum presentia insimul constitutis fecerunt ex integro legi Commissionem factam eisdem Dominis super inquisitione pradicta facienda per eos Apostolica auctoritate, & in corum prasentia aperuerunt articulos sub Buccia ejusdem Domini Papa ersdem Dominis missos, super quibus inquirere habent, e dictos articulos fecerunt legi eisdem in Latino, & postmodum in Gallico vulgariter exponi Commissionem & articulus supradictos. Cujus commissionis tenor suprà scriptus est, & tenor Articulorum sequitur in has verba.

# ISTI SUNT ARTICULI SUPER quibus inquiretur contra Ordinem

Militiæ Templi.

DRIMÒ quòd licèt affererent fancte Ordinem fuisse : institutum, & à Sede Apostolica approbatum, tamen in receptione Fratrum dicti Ordinis, & quandoque post servabantur & fiebant ab ipsis Frairibus qua sequentur.

Videlicet quod quilibet in receptione sua, & quandoque post, vel quam cito ad hac commoditatem resipiens habere poterat, abnegabat Christum aliquando srucifixum, o quandoque Jesum, o quandoque Deum, & quondoque Beatam Virginem, & quandoque omnes Sanctos, & Sanctas Dei, inductus seu monitus per illos qui eum recipiebant.

Item, communiter Fratres hoc faciebant.

quòd major pars.

Item , quod etiam post ipsam receptionem aliquando.

Item, quod dicebant & dogmatizabant receptores illis quos recipiebant, Christum non esse verum Deum, vel quandoque Jesum, vel quandoque Crueifixum.

Item, quòd dicebant ipsi illis quos recipiebant,

ipsum fuisse falsum Prophetam.

Item, ipsum non fuisse passum pro redemptione humani generis, noc crucifixum, sed pro sceletibus fuis.

Item, quod neo receptures nec recepti babebans spem salvationis habenda per Jesum, & hoc dicebant. illis quos recipiebant, vel aquipollens, vel simile.

Item, quod faciebant illos quos recipiebant, spuera super Cincem seu super signum, vel sculpturam Cruis , & imaginem Christi , licet interdum qui recipiebuntur spuerent juxtà.

Item, quòd ipsam Crucem pedibus conculcari

quandoque mandabant.

Item, quòd eandem Crucem ipsi Fraires recepte

Item, quod mingebant & conculcabant interdam, & alios mingere faciebant super ipsam Crucem, & boc in die Veneris Sancti aliquoties saciebant.

Item, quòd nonnulli eorum ipsa die vel alia Septimana sancta, proculcatione er mictione pradictis con-

venire consueverunt.

Item, quòd adorabant quemdam catum sibi in ipsa congregatione apparentem quandoque.

Item, quòd hac faciebant in vitaperium Christi Ժ fidei orthodoxa.

Item, quod non credebant Sacramentum altaris. Item, quod aliqui ex eis.

Item, quod major pars.

Item, quòd hac receptores corum sibi injungebant.

Item, quòd credebant, & sic dicebatur eis, quòd magnus Magister à peccatis poterat eos absolvere.

Item , quod Visitator.

Item , quòd Praceptores , quorum multi erant laici. Item quòd hac faciebant de facto.

Item, quòd aliqui eorum.

Item, quòd magnus Magister Ordinis pradicti hac fuit de se confessus in prasentia magnarum persona-

rum, antequam effet captus.

Item, quod in receptione Fratrum dicti Ordinis, vel circa interdum recipiens, & receptus aliquando se deosculabantur in ore, in umbilico, seu in ventra undo, & in ano seu spina dorsi.

Item, aliquando in umbilico.

Kem , aliquando in fine spina derse

### 145 De la Condannation

Hem, aliquando in virga virili.

Item, quòd in receptione sua illa faciebant jurafe illos quos recipiebant, quod Ordinem non exirent.

Item, quod habebant eos statim pro profess.

Isem, quòd receptiones ipsas clandestinè faciebant. Isem, quòd nullis prasentibus nist Fratribus ditti Ordinis.

Item, quòd propter hoc contra dictum Ordinem vehemens suspicio à longis temporibus laboravit.

Item, quòd communiter habebatur.

Item, quòd Fratribus quos recipiebant, dicebant quòd ad invicem poterant unus cum also commisceri turnaliter.

Item, quòd hoc licitum erat eis facere.

Item, quod debebant hoc facere ad invicem & pati.

Item, quod hoc facere non erat eis peccatum.

Item, quod hoc faciebant ipsi vel plures eorum.

Item, quòd aliqui eorum.

Item, quod ipsi per singulas Provincias habebans idola, videlices capita, quorum aliqua habebans tres facies, & alia unam, & aliqua cranium humanum habebant.

Item quòd illà idolà vel illud idolum adorabant ; & specialiter in eorum magnis Capitulis & Gongregazionibus.

Item; quod venerabantur.

Item, quod ut Deum.

Item, quòd ut Salvatorem suum:

Item, quòd aliqui eorum.

îtem, quôd major pars illorum qui erant în Capi-

Item, quod dicebant quod illud caput poterat eos falvare.

Item, quod divites facere.

Rem, quod omnes divitias Ordinis dabat eis.

Item, quod facit arbores florari.

Item, quod terram germinare.

Item, quod aliquod caput idolorum pradictorum tingebant seu tangebant chordulis, quibus se ipsos cingebant citra camisiam seu carnem.

Item, quod in sui receptione singulis Fratribus pradicta chordula tradebantur; vel alia longitudines

earum.

Item, quòd in veneratione idoli hac faciebant.

Item, quòd injungehant eis quòd dictis chordulis, ut pramittetur, se cingerent & continue portarent, o hac faciebant etiam de nocte.

Item , quod communiter Fratres dicti Ordinis recipiebantur modis pradictis.

Item , quod ubique.

Item , quod pro majori parte.

Item, quòd qui nolebant pradictà in sui receptione facere, vel post interficiebantur, vel carveri mancipabantur.

Item , quòd aliqui ex eis.

Item, quod major pars.

Item , quod injungebant eis per Sacramentum ne pradicta non revelarent.

Isem, quod sub pæna mortis vel carceris.

Item, quod neque modum receptionis corum rewelarent.

Item , quòd net de pradictis inter se loqui audebant.

Item; quòd si capiebantur quòd revelarent; morte vel carcere affligebantur.

Item, quòd injungebant eis quòd non confiterentur aliquibus nisi Fratribus ejusdem Ordinis.

Item , quod Fratres dicti Ordinis scientes dictos, errores corrigere neglexeruns.

## 144 DE LA CONDANNATION

Item, quòd sancta Matri Ecclesia nunciarene-

Item, quod non recesserunt ab observantia pradictorum errorum, & communione pradictorum Pratrum, licet facultatem habuissent recedendi & pradicta saciendi.

Item, quod pradicta fiebant & fervabantur ultra mare in locis, in quibus Magister Generalis & Conventus dicti Ordinis pro tempore funt morati

Item, quòd aliquando predicta abnegatio Chrifli fiebat in presentia Magistri & Conventus predictorum.

Rem, quòd predicta fiebant & servabantur in Cypro.

Item, quòd similiter citta mare in omnibus regnis eo locis aliis, quibus siebant receptiones Fratrum pradictorum.

Item, quod pradicta observabantur in toto Ordine generaliter, & communiter.

Item , quod ex observantia generali o longu.

Item, quod de consuetudine antiqua.

Item , quòd ex statuto Ordinis pradicti.

Item, quod pradicta observantia, consuetudines, ordinationes, es statuta in toto Ordine ultra mare es citra mare siebant es observabantur.

Item, quod praducta erant de punctis Ordinis introductis per errores eorum post approbationem Sedis Apostolica.

Item, quod receptiones Fratrum dicti Ordinis fiebant communiter modis predictis in toto Ordine fupradicto.

Item , quòd Magister Generalis dicti Ordinis pras Cicta sic servari & sieri injungebat.

Item , quod Visitatores.

Irem

Item , quod Praceptores.

Item , quod alii Majores dicti Ordinis.

Item, quòd ipsimet observabant pradicta bic;

dogmasizabant, sieri, & servari.

Item , quòd aliqui eorum.

Item, quod alium modum recipiendi in difto Ordine Fratres non servabant.

Item, quod non est memoria alicujus de Ordine qui vivat quod suis temporibus modus alius observatus sucrit.

Item, quod pradictum receptionis modum & fupradicta alia non servantes, & servare nelentes, Magister Generalis, Visitatores, Praceptores, & alii Magistri dicti Ordinis in hoc potestatem habentes, graviter puniebant quando querela deserebatur ad eos.

Item, quòd eleëmosyna in dicto Ordine non fiebant ut debebant, nec hospitalitas servabatur.

Item, quòd non reputabatur peccatum in dicto Ordine per sas aut nesas jura acquirere aliena.

Item, quòd juramentum prastabatur ab eis, augmentum & quastum dicti Ordinis quibuscumque modis possunt per sas aut nesas procurare.

Item, quod non reputabatur peccatum propter

boc dejerare.

Item, quòd clam consueverunt tenere sua capitula.

Item, quòd clam ac in primo somno, vel prima vigilia noctis.

Item, quòd clam, quia expulsa tota alia familia de domo er clausuris domus, ut omnes de familia illis noctibus quibus tenent capitula, jaseant extrà.

Bem, quòd clam, quia sic se includunt ad tenen-K dum capitulum, ut omnes januas domus & Ecclesia in quibus tenent capitulum, fermant adeò firmiter, quod nullus sit vel esse possit accessus ad eos, nec juxtà, ut possit quicunque videre vel audire de factis aut dictis insorum.

Item, quod clam adeo, quod scilicet ponere excubiam supra tectum domus vel Ecclesia in quisus tenent capitulum, ad providendum ne quis locum in

quo tenent capitulum appropinquet.

Item, quod similem clandestinitatem observant, co observare consueverunt ut plurimum in recipiendo Fraires.

Item, quòd error bic viget, & viguit in Ordine longo tempore, quod ipsi tenent opinionem, & tenuere retroactis temporibus, quod Magnus Magister possit

absolvere Fraires a peccatis corum.

Item, major error viget, & viguit, quod ipsi tenent, & tenuerunt retroactis temporibus quod Magnus Magister possit absolvere Fratres Ordinis à peccatis etiam non consessatis, qua consiteri propter aliquam erubescensiam aut timorem pænitentia injungenda vel instigenda omiserunt.

Item, quod Magnus Magister hos pradictos errores confessus est ante captionem, sponte coram

fide dignis clericis & laicis.

Item , quòd prasentibus Majoribus Praceptoribus sui Ordinis.

Item, quod pradictos errores tenent, & tenuerunt, nedum hac opinantes, & tenentes de Magno Magistro, sed de cateris Praceptoribus, & Primatibus Ordinis, Visitatoribus maxime.

Item, quod quidquid Magnus Magister maxime cum Conventu suo faciebat, ordinabat aut statuebat, totus Ordo tenere, & observare habebat, & etiam observabat.

Item, quòd hac potestas sibi competebat, e in eo resederat ab antiquo.

Item, quod tanto tempore duraverunt supradicti pravi modi & errores, quod Ordo in personis posuit renovare semel, bis vel pluries tempore introductorum seu observatorum pradictorum errorum.

Item, quòd omnes vel quasi dua partes Ordinis

scientes dictos errores corrigere neglexerunt.

Item, quòd sancta Matri Ecclesia nunciare neglexerunt.

Item, quod non recesserunt ab observantia pradictorum errorum, co communione dictorum Fratram, licet sacultatem habuissent recedendi copradicta saciendi.

Item, quod multi Fratres de dicto Ordine prepter fædicates & errores ejusdem Ordinis exierunt, nonnulli ad Religionem aliam transeuntes, & nonnulli in saculo remanentes.

Item, quòd propter predicta & singula, grandia scandala contra dictum Ordinem sunt exorta, in cordibus sublimium personarum, etiam Regum & Principum, & serè totius populi Christiani generata.

Item, quòd pradicta omnia er singula sunt nota

O manifesta inter Fratres dicti Ordinis.

Item, quod de bis est publica vox, opinio comonunis, O sama tam inter Fratres dicti Ordinis, quam extra.

Item, quòd de majori parte pradictorum.

Item, quod de aliquibus.

Item, quod Magnus Magister Ordinis, Visitator & Magnus Praceptor Cypri, Normannia, Pictavia, & quamplures alii Praceptores, & nonnulli alii Fratres dicti Ordinis pramissa confessi suerunt tam in judicio quàm extrà coram solemnibus personis, & japluribus locis etiam personis publicis.

K 2

#### 148 DE LA CONDANNATION

Item, quòd nonnulli Fratres dicti Ordinis tam Milites quam Sacerdotes, alii etiam in prafentia Demini nostri Papa & Dominorum Cardinalium fuerunt pradictà, vel magnam partem dictorum ertorum confessi.

Item, quòd per juramenta prastita ab eisdem. Item, quòd etiam in pleno consistorio recogne-

verunt pradicta.

# TEMPLIERS QUI ONT declaré vouloir défendre l'Ordre.

DOST hac nos Notarii pradicti 🗢 Hugo Nicolai 🕏 & Guillelmus Radulphi pradicti accessimus apud Templum Parisiense, & adducti ibidem coram nobis Templarii ibidem detenti , videlicet , Fratres P. de Bournia Presbyter Humbersas de Sancto Petro, Rebertus de Monboyn, P. de Latigniaco Sicco Presbyter, Thomas de Martighy Presbyter, P. de Blays, P. de Suiref, Ægidius de Chenru , Christianus de Bysi, Guillelmus de Latigniaco Sicco, Joannes de Clipes, Girardus de Somons, Joannes le Chamber, Joannes de Lorsius, Radulphus de belle Yglisse, Guillelmus de Marenet, Marsiletus de Floet, Thomas Euval, Theobaldus de Plomiorum, Stephanus Paconi Presbyter, Poncius de Buria, Joannes Genefle, Arbertus de Jemville. Guillelmas de la Fons, Ricardus Lecharem, Gossoynus de Bruges, Joannes de Orbis, Guide de Bolleville, Gerardus de Mogneville, Huge de Chaminant, P. de Trelhet Presbyter, Durandus de Vineis, P. de Cheru, P. de Sancta Gressa, Marthaus de Clissi, P. de Boucocli. Simeon de Remis, Thomas des Cames, Joannes Bragdefer Presbyter, Ægidins de Fontaincourt Guillelmus de Veignes, Joannes de Noviomis, Henricus de Pressigny, Radulphus de Ponte, Guillelmus de Briois, Guillelmus Digi, Philippus de Ville Subterre, Pontius de Bono opere, Jacobus de Vergus, Aymo de Barbouë, P. de Jaulx, Ponsardus de Gisti, Guillelmus Ardonii, Thomas Quintini, Stophanus de Pruino, Joannes de Furno, Gobertus de Male, Chicardus Alberti, Arnulphus de Portel, P. de Castanhier, Joannes de Turno, Guido Botelli, Joannes de Serencourt, Nicolaus de Serencourt, R. de Sacellis, P. le Picart, Joannes de Corville, Tomeuz de Legnoville, Joannes de la Vouë, & Joannes de Ponte Episcopi, R. de Treploy Presbyter, Reginaldus de Larchant, Theobaldus de Basimonte, Radulphus de Senonis, er Nicolaus de Tercis: Qui aliàs se ad desensionem Ordinis obtulerant. Et fuerunt die Sabbati praterita coram dictis Dominis Commissariis in prato Domini Episcopi Parisiens. & fuerunt per nos supradictos Notarios interrogati, utrum deliberassent super procuratoribus per eos constituendis & faciendis, secundum & prout dictum fuit eisdem dicta die Sabbathi per Dominos Commissarios antedictos. Qui responderunt, er nobis scribentibus per hos Fratres P. de Bononia pradicti dictaverunt seu dictari secerunt infra-scripta : Quòd quia caput habebant, hoc fine ipsius licentia facere nou poterant, nec debebant, dicentes, quod procuratores ad boc constituere non intendebant. nec volebant; efferentes se paratos coram dictis Dominis Commissariis comparere, & defendere dictum Ordinem , prout fuerit rationis. Dixerunt praterea, & dicunt, & asserunt ad defensionem Ordinem supradicti, quod omnes arsiculi missi per Dominum Papam sub Bulla ipsius eis letti & en-K 3

positi, scilicet inhonesti, turpissimi, o inrationabiles, & detestabiles & horrendi sunt, mendates, falsi , immo falsissimi , etiam & iniqui , & per testes seu susurrones, & suggestores inimicos, & falsos fabricati, adinventi, & de novo facti, 👽 quod Religio Templi munda , 😊 immaculata est, e fuit semper ab omnibus illis articulis, viciis & peccatis pradictis, & quicumque contrarium dixerunt vel dicunt, tanquam infideles, & haretici loquuntur, cupientes nisi de Christ. haresim, & turpissimam zizaniam seminare. Et propter hos parati sunt corde, ore & opere, modis omnibus quibus melius fieri potest & debet, desendere & sustinere: petunt tamen quod ad hoc faciendum habeant potestatem liberam personarum. Item , quod personaliter possunt esse in Concilio generali, e qui non poterunt interesse, possint aliis Fratribus eunsibus ad Concilium committere vices suas; quod quidem facient dum se viderint in propria potestate & à carceribus totaliter liberatos. Item , dieunt quod omnes Fratres Templi qui dixerunt ista mendacia esse vera, vel partem eorum, mentiti sunt & falsum dixerunt; tamen dicunt non esse imponendum, quia timore mortis ea dixerant, nec debent prajudicare religioni, vel etiam personis eorum, quia meta mortis, & per gravissima tormenta que passi sunt hoc dixisse noscuntur: 👽 si qui ex eis non fuerunt positis juramentis cum timoribus tormentorum exterriti, videntes alios sic torqueri, dixerunt voluntatem torquentium, quod eis imputari non debet, quia poma unius multorum est metus. Et quia videbant quod allo modo transire non poterant pænas vel timores mortis, nisi opiculante mendacio; vel quidam forte corrupti fuerunt prece, pretio, blandimentis, velmagnis promissionibus vel minis.

Item, quod hac omnia sunt ita publica & notoria, quòd nulla possunt tergiversatione celari, 😁 supplicant pro Dei misericordia quòd siat eis justitia , qui tam longo tempore indebite , & injuste fuerunt oppresse, & sunt, & tanquam boni & sideles Christiani, ut dicebant, petierunt eis ministrari Ecclesiastica Sacramenta. Et hac omnia supradicta fuerunt verba prolata ex ore predicti Fratris P. de Bononia, qui nihilominus dicens se esse Procurator generalis dicti Ordinis Templi, etiam in Curia Romana , in qua Curia dicebat suum procuratorem existere, respondit quod suo o nomiae procuratorio totius Ordinis supradicti , & sibi adharentium in hac parte, or adharere volentium nunc o in futurum, tanquàm conjuncta persona Fratr. dicti Ordinis , dictum Ordinem volebat defendere, prout melius poterit & debebit.

DEFENSES DE CEUX DE l'Ordre des Templiers, produites par leur Procureur devant les Commissaires.

POST hac ipsa die Martis 7. die videlicet mensis Aprilis, redivimus ad Capellam predictam Aula Episcopali adherentem, & ibidem comparuerunt coram omnibus pradictis Dominis Gommissariis presati Fratres Rayualdus de Pruino, & P. de Bononia Presbyteri, ac Fratres Guillelmus de Chambonnet, Bertrandus de Sartiges, & Guillelmus de Fuxo, milutes, Fratrès Joannes de Monte Regali, Mattheus de Cresson Essancho Leonardo, & Guillelmus de Guirisaco, pro se aliis omnibus Fratribus supradictis, qui ad desensionem dicti Ordinais se obtulerant, & pro se aliis Fratribus pradictis pro se pro se aliis Fratribus pradictis pro se pro se aliis Fratribus pradictis pro se pro se aliis Fratribus pradictis pradictis pro se prose pro se prose proper prope

Coram vobis Reverendis Patribus, oc datis per Dominum fanctum Pontificem ad inquirendum de statu Religionis Templi super quibusdam articulis horrendis datis contra Ordin m Templi, proponunt & dicunt infrascripti Fratzes ejusdem Ordinis, non animo litem contestandi, sed simpliciter respondendo, quod Procuratores constituers pon possunt nec debent, nec etiam volunt absque prasentia, consilio o assensu Magistri sui o conventus in tanta causa, cum hoc de jure non possint nec debeant.

Item , quod offerunt se omnes particulariter . generaliter & singulariter ad desensionem Religionis , & petunt & supplicant esso in Concilio generali per se ipsos, & ubicunque tractabitur de statu

Religionis.

Item, dicunt quod cum erunt in plena libertate, intendunt omnino si potuerunt ire: qui verè non poterunt, committerent vices suas, vel constituerent procuratorem de Fratribus ipsius Ordinis , qui nomine corum es suo negotium hujusmo-

di prosequatur.

Item , concesserunt & commiserunt Fratribus Reginaldo de Pruino, P. de Bononia Presbyteris: Guillelmo de Chambonnet & Bertrando de Sartiges Fratribus militibus, quòd possint producere. porrigere, dicere, & dare in scriptis vobis suprascriptis Reverendis Patribus omnia jura , omnes allegationes, & argumenta bona, qua faciuna O possunt facere ad defensionem, statum, who worem Religionis pradicta. Et si quid porrigerent vel dicerent, quod posset in prasata Religionis prajudicium, vel dispendium redundare, nullo moda consensiunt, sed petunt, & volunt quod omnino sit irritum & inane.

Item, protestantur quod si aliqua dixerint Fratres Templi, dicunt wel dixerunt in suturum quamdiu erunt carcerati contra se ipsos & Ordinem Templi, non prajudicent Ordini pradicto, cum notorium sit quod coacti & compussi aut corrupti prece, pretio vel timore dixerunt vel dicent: & protestantur quod de pradictis docebunt suo loco & tempore, cum plena securitate gaudebunt, & ad plenum suerint in integrum restituti.

Item, petunt quod omnes Fratres dicti Ordinis, qui relicto habitu seculari conversantur inhoneste in approbrium dicta Religionis, & Ecclesia sancta, ponantur in manu Ecclesia subsida custodia, donac cognitum sucrit utrum salsum vel verum perhibucrint testimonium.

Item, petunt, supplicant & requirunt quòd quandocunque Fratres aliqui examinabuntur, nutfus Laicus intersit qui eos possit audire, vel alia 
persona, de qua possint meritò dubitare, non pratextu alicujus terroris vel timoris falsitas possit exprimi, vel veritas occultari; quia omnes Fratres generaliter sunt tanto terrore & timore pertessifi, quod non est mirandum quodammodo de iis 
qui mentiuntur, sed plus de his qui sussinent veritatem, videndo tribulationes & angustias quas 
tontinuè vertici patiuntur, & minas & contumalias, & alia mala qua quotidie sussinent, & bona, commoda & delicias ac libertates quas habent salsati, & magna promissa qua sibi quotidie 
funt, Unde mira res, & fortiùs supenda omnibus,

quòd major fides adhibeatur mendacibus illis què fic corrupti talia testisicantur ad utilitatem corporum, quàm illis qui tanquàm Christi martyres in tormentis pro veritate sustinenda cum palma martyrii decesserunt, es etiam quòd majori es saniori parti viventium pro ipsa veritate sustinenda sola urgente conscientia tos tormenta, panas, tribulationes, es angustias, improperia, calamitates, es miserias pass fuerunt, es in carceribus quotidie patiuntur.

Item, dicunt quod extra Regnum Francia nullus in toto terrarum orbe reperietur Frater Templi, qui dicat vel qui dixerit ista mendacia: propter quod satis patet quare dicta sunt in Regno Francia, quia qui dixerunt corrupti timore, prece vel pretio testissicati

fuerunt.

Ad desensionem Religionis respondent & dicunt simpliciter quod Religio Templi in caritate & amore vera fraternitatis tradita 😇 fundata fuit , 🌝 est ait honorem Virginis gloriosa Matris Domini nostri Jesu-Christi, ad honorem, o defensionem Ecclesia sancta O totius fidei Christiana, O ad expugnationem inimicorum crucis, hoc est insidelium, paganorum sen Sarracenorum ubique, & presertim in Terra sancta Jerosolymitana, quam ipse Dei silius moriendo pro nostra redemptione sanguine proprio consecravit. Religio sancta, munda e immaculata apud Deum O Patrem, hot est ab omni labe, @ ab omni sorde quorumlibet vitiorum : in qua semper viguit & viget regularis institutio & observantia salutaris, & talis per Sedem Apostolicam approbata, consirmata, 😎 multis privilegiis decorata. Quicunque Religionem ipsam ingreditur, promittit quatuor substantialia; videlicet paupertatem, obedientiam, castitatem, & se totis viribus exponere servitio santta Terra . bot eft.

ad spfam Terram fanctam Jerosolymitanam acquirendam, & acquisitam, si Deus dederit gratiam acquirendi, conservandam, custodiendam, & defendendam pro posse: recipitur ad bonestum osculum pacis, & habitu recepto cum cruce quam perpetuo deferunt circa pectus ob reverentiam crucifixi pro nobis in sua memoriam passionis, regulam & mores antiquos eis traditos ab Ecclesia Romana, & sanctis Patribus servare docetur. Et hoc est omnium Fratrum Templi communiter una professo, que per universum orbem servatur & servata fuit per omnes Fratres ejusdem Ordinis, à fundamento Religionis usque ad diem prasentem. Et quicunque aliud dicit vel aliter credit, errat totaliter, peccat mortaliter, commino discedit à tramite veritatis. Unde super articulis dictis contra Religionem inhonestis, horribilibus & horrendis & detestandis tanquam impossibilibus, & turpissimis, dicunt quod articuli illi sunt mendaces, & falsi, & quòd illi qui suggesserunt illa mendacia tam iniqua. & falsa Domino nostro summo Pontifici, & serenissimo Domino nostro Regi Francia, sunt falsi Christiani, vel omnino baretici, detractores e seductores Ecclesia sancta totius fidei Christiana, quia Lelo cupiditatis, & ardore invidia tanquam impiissimi fcandali seminatores, quasiverunt apostatus, seu Fratres fugitivos ab Ordine Templi, qui propter eorum scelera tanquàm morbida pecudes abjecti fuerun; ab ovili, hoc est à Pratrum congregatione, adinvenientes, o fabricantes una cum eis illa scelera o borrenda mendacia, qua ipsis fratribus, & Ordini falso fuerunt imposita, feducentes ita quod ad eorum suggestionem omnes quotquot poterant inveniri quarebant, & adducebant, monebant & informabant super ipsis mendaciis referendis Domino Regier ejus Consilio, ita quod quandocunque de diversis mundi partibus adducerentur ita subornabantur, & ducebantur super istis criminibus, quod omnes convemebant in idem; propter quod pradicti Domini Regis,
& sui Consilii animos inducebant ad credendum pradicta; nam credebant quod ex more Religionis, &
Fratris procederent ea qua dicabant, qua ex malitia
suggerentium, & subornantium procedebant. Ex
quibus omnibus tanta postmodum pericula processerunt, ut de captione, spoliatione, tormeniis, occisionibus, & cactionibus pradictorum Fratrum,
qui per penas mortis coacti prout à satellitibus edocti
consitebantur contra conscientiam, & cogebantur ista
facinora consiteri, quia pradictus Dominus Rex isa
deceptus à seductoribus illis Dominum Papam super
pradictis omnibus informavit, & sic Dominus Papa,
& Dominus Rex per salsas suggestiones decepti suerunt,

Item, dicunt quod via vobis tradita, videlicet exessicio de jure procedere non potestis, cum super articulis illis ante captionem ipsorum disfamati non essent, nec contra Ordinem fama publica laboraret, er hoc certum sit nos er ipsos in loco tuto non esse, cum sint er continue fuerint in potestate suggerentium falsitatem Domino Regi, quia quotidie per se vel per alios monent, er suadent per verba, nuncuo, er litteras, ne à falsis depositionibus extortis metus caufa recedant, quia si recesserunt prout dicunt, comburrentur omnino.

Item, dicunt quòd Fratres ejuschem Ordinis qui ea dixerint vel confessi fuerint, propter tormenta vel timore tormentorum dixerunt, e quòd libenter redirent si auderent. Sed tot e tantis terroribus sunt percussi es perterriti, quòd non audent propter minas eis illatàs quotidie. Unde supplicant quòd in examinatione ipsorum talis er tanta securitas eis detur, quòd absque terrore possint ad veritatem redire.

Hec omnia protestantur, & dicunt, falvis semper omnibus desensionibus datis & dandisper quoscunque Fratres Templi singulariter, specialiter, vel generaliter , nunc o in futurum , ad defensionem . & favorem Religionis pradicta. Et si qua data fuerunt, prolata, vel lata, vel dicta, qua possent in damnuni ivel prajudicium ditti Ordinis redundare , sunt omnine tassa o irrita, o nullius valoris.

Item, prafatus Frater Joannes de Monte Regali; qui aliàs quandam aliam cedulam suprascriptam tradiderat , elegerat , eisdem Dominis Commissariis , tradidit, & legit ibidem, addendo cedula suprascripta in prasentia corundem Dominorum Commisfariorum pro se , & aliis Frotribus dicti Ordinis cum eo in dicta domo Ricardi, de spoliis detentis quandam aliam cedulam ad defenfionem dicti Ordinis: cujus tenor talis eft.

Item, proposan li Frere deudit Ordre del Temple que alcunas falsas confessiones semblables avenet sont estues fates por alcuns Freres deldit Ordre per forsa de tormens que lor fasia la cort temporal. Et aprés à cautela les mitan en poder dels enquirors è deus ordinaria lascala farcas contra la vertu de lore privileges en prejudici del dit Ordre sunt exemps è gansisso de privilege special que non devo pore parer devant nul Juge Ecclesiastic ne secular, si non devant nostre Sire le Pape ô davant cel que el comendara en cel effici: per que requirent le Frere dessusdit que las dites falsas confessions faytàs forsadamens si annullatas per nostre Segnor le Pape, come cel as qui so faytas en pernici del dit Ordre.

Item, propoussan que nul Frere del dit Ordre del Tomple non por confessar causa falsa que sia prejudicials à l'Ordre', devant cil que persone qui si a perazo de lors privileges, als cals mul

158 DE LA CONDANNATION
Frere ne puet renunciar par si vers le Maistre de
l'Ordre.

Item, propoussan que si dit Maistre, ou autras personas singulars an confessadas mensogno nom prejudice à l'Ordre, devant calque persone laian confessada per rans de privileges del dit Ordre, lecals so autreyacz en favor de tot l'Ordre: per que nul Frere ni pot renuntiar per si, ni far le dan de la religio en prejudici del dit Ordre: per que li Frere requiere quel que otas las salsas confessions si an annullatas de la singulars personas per nostre Segnor le Pape.

Item, propoussan que lis Freres Capellans del dit Ordre del Temple sanctificant ben o dignement le cor de Jesus-Christ, or segon la sé Catholica de Roma, ansi quo se pot cellebrar per religiosas personas or per Capaellans or per Diacques que lor

aministravon à l'autar.

Item, proponssan que en tems de Pape Bonisaci un Frere Cavaler de la leuga de Frensa que auria nom Frere P. de Sencio per sa desauta ac congré de la religion elettra que poeges sarma saluar en autra, lecul Frere s'en ave al Pape, & als Cardenals & supplicque al Pape que sareligion que avia perduda, per sa defauta li sos redundu, si que nostre Segnor le PP. mande per sus litteras al Commandour di Pols, que l'Ordre li rendes salva la Justificia de ladite Ordre, laqual Justitia era de I. an & jor manger es terra, & aisi ledit Chevalier cobre son abit, per que dizo li Frer du Temple que s'il Chevalier saubere nulla malvastat en l'Ordre, il ne eusse torne en ladite Religion.

Item, propoussan li Frere del dis Ordra que il prendrian cenres le premier jours de Caresne, virent sotas gens ainsi que sizals Chrestians de nostre Segnor per las mans del Cappellan que can li sasset fou pres el sonda se se venir devant 80. Freres del Temple, & lor dis ansi coma prisonniers que il ne renoguesse Dieu Jesu Christo lor creator en pena de las testas, les quals Freres no voglio Dieu renegar ans en asse touz perdero las testes par la se de Dieu, par que dison li Templer que s'ils dis Freres sosse cela qu'en l'or met di sus soran delivres par celas guissa.

Item, propoussan lidit Frere que la Glesa lors es entre dita à grant tort, per que requiro humelment, & devota à vos autres Segnors, & à nostre Segnor le Pape, que la devant dita Gleisa am sas dreituras lor sias reduda com à fizels Chre-

stians nostre Segnor.

' Item , requerre li dit Frere à vos autres Segnors licentia & opportunitat de venir à vostre Concilii , lecals de vos tems por allegar lor droit en aysi

quando de vras ni razo requerra.

Quibus cedulis lectis & per dictos Dominos Commissarios audisis, ad aliqua qua ipsi tam extra cedulas, quàm in cedulis seu rotulis dixerant dicti Fratres coram eis, responderunt ipsi Domini Commissarii, quod ipsi eos capi non secerant, nec bona eorum, & quòd ipsi in prissone Domini Papa, & bona Ordinis in manu ipsius, & Ecclesia existebant, unde non poterant liberare eorum personas, nec bona pradicta eis restituere, nec debebant.

Item, quia dicebant se non esse dissamatos responderunt eis prasati Domini Commissarii quod magna infamia contra eos suerat er erat, ut apparet per Bullam Domini nostri Papa, er quod de insamia priusquam de aliis articulis inquirere debebant secundum

tenorem littera Apastolica eis missa.

Item, ad hoc quod dicebant quod Ordinaris vel Inquisitores generales hareisca pravitatis non potmerum inquirere contra eos propter privilegia Ordinis sua concessa, co ideo consessiones satta corameis non valebant nec debebant in aliquo prajudicare: responderum: dicti Domini Commissarii quòd in jure contrarium est cautum, quantum ad crimina qua haressim sapiebant co potissime Pralati Inquisitores austoritate Apostolica, co ordinaria auttoritate juris boc approbantis processeum; o procedere potuerum; licet de eorum processibus non agatur ad prasens.

Item, ad id quod dicebant de Majori Magistro Ordinis pradicti, responderunt quod idem Magister vocatus per eos pluries, co requisitus an vellet desendere dictum Ordinem si vellent ipsum admittere, respondit eis quod non corameis, quia reservatus per Dominum Papam, co quando esset cum eo, diceres quod sibi viderestur, prout responsio dicti Magistri su-

prà pleniùs continetur.

Item, ad multa alia qua ipsi Fratres ab ipsis Dominis Commissariis petebant tam in scriptis quam sine scriptis, responderunt quod non extendebat se potestas eorum ad illa; sed rogarent libenter illos ad quos pertinebant, quod bonum quod possent facere, dictis Fratribus facerent, & curialiter & humaniter tractarent cofdem secundum ordinacionem er injunctionem Reverendi Patris Domini P. Divina providentia Episcopi Pranestini, qui ex commissione Domini Papa habet custodiam eorundem. Et his dictis dieti Commissarii dixerunt eisdem Fratribus pro se 😅 aliis quod procedere volebant, & aggrediebantur negorium inquistrionis facienda super articulis à Domine Papa sibs missis secundum traditam eis formam : offerentes et dicentes eisdem, quod quotiescunque etians usque ad inquesta conclusionem aliquid vellent dicere

161

wel proponers ad defensionem Ordinis, sost parast erans recipere des reciperent, es ponerent in inquesta; es sacerent quod deberent.

Alta fuerunt hac pradictis die co locis, prafentibus ud ea qua fuerunt facta in dicta Capella Magifro Amisio supradicto, me Floriamonte Dondedei, co alsis Notariis pradictis, prous est superius declas tratum.

Postque die Sabbati sequenti ante ramos Palmarum, que fuit II. dies mensis Aprilis, convenerunt in dicta Capella supradicti Domini Archiepiscopus Narbonensis, Bajocensis, Mimatensis, & Removicensis Episcopi, Mathaus de Neapoli, & Archidiaconus Magalonensis, Domino Archidiacone Tridentinensi se quoad hodiernam diem legitime excusante, & ibidem supradicti Domini Commissarit deliberaverunt inter se, quod prafats Frattes P. de Bononia Procurator Ordinis Templi, at dicitur, in Curia Romana, R. de Pruino Presbyteri, Guillelmus de Chambonnet, & Bertrandus de Sartiges milites, qui unà cum quibusdam aliis suerant communiter nominati à Fratribus qui se obtulerant ad defensionem Ordinis supradicti, er de voluntate corumdem Fratrum proposuerant, & in scriptis reddiderant aliqua coram pradictes Dominis Commissariis pro ipsis Fratribus, er ad desensionem Ordinis supradicti, sicus apparet per processum superius factum vocarentur ad prasentiam dictorum Dominorum Commissariorum; es per eos deputarentur, cum viderensur eisdem Dominis Commissariis, ut dicebant; quod essent cateris idoneiores ad videndum jurare testes : de quibas videretur eisdem Dominis Commissariis periculum non imminere eisdem , & ad faciendum alia processum ipsorum Dominorum Commissariorum continentia, que essent consentanca

protestati fuerunt quod sit eis jus salvum ad dicendum in personis, & dicta pradictorum testium ; dictique Domini Commissarii responderunt quod quantum esset de jure, volchant ad hoc jus eisesse salvum.

Nomina verd dictorum testium, qui dicta die Sabbati, ut pradictum est, juraverunt, suns hac, videlicet Joannes de Semuriaco Senocensis diocesis, co Magister Joannes de Fallegio Presbyteri, in seculari habitu existentes, co dicentes se Frátrés dicti Ordinis.

Item, Fratres Joannes de Juvenis, & Joannes de Capricordio Beluatensis diocesis, portanses habitum er mantelles ditti Ordinis.

Item, Nicolaus de Cappella; & Joannes de Bollena Senonensis, Joannes de Catholona, Arnulfus de Marnayo, Robertus de Layme, & Joannes de Vallebruandi Lingonensis, Henricus de Landess Laudunensis, Galserus de Belna Eduensis, Joannes de Heness Belvacensis, Guillelmus de sancto Suppleto Meldensis, P. de Monsonet Paris, & Girárdus de Passagio Metensis Diocesis, dicentes se esse Templarios, & habebant barbas ad modum Templariorum, excepto diéto G. de Passadum Templariorum, excepto diéto G. de Passadum

i64 DE LA CONDANNATION
jagio; mantellos tamen Ordinis non portabant:
Item, Magister Radulphus de Praellis Jurisperitus Laudunensis Diocesis, Domini Guichardus
de Mazeaco; er Jounnes de Vassegio milites, Gr
Nicolaus Symonis Armiger saculares. Post hat Ma-

## PREMIER TESMOIN.

gifter R. deposuit ut sequitur.

AGISTER Radulphus de Praellis; Diocens Landunensis Jurisperitus Advocatus in Curia Ragis, testis juratus secundum formam superius positum; existens in prasensia dictorum Dominorum Commissaricum; vusis er lestis per eum articulis missis eistem Dominis Commissariis a Seda Apostolica, super quibus inquirendum est, requistus à dictis Dominis Commissariis quod diceret eis si qua sciebat de contentis in articulis superadictis vel dependentibus ex eistem, dixit, est deposuit sub juramento prastito per eundem prout sequitar, quod scriptum suit ad dictamen ejustum.

Videlicet quod tempore quo morabatur apud Laudanum quidam Templarius vocatus Frater Gervassius de Belvaco, tunc rector domus Templi de Buuduno; multum familiaris ejusdem Magistri Rudulphi, dixit eidem Magistro Radulpho sepeco sepius; co in prasentia plurium, ita quod per 4, 5 bel 6: annot ante captionem Templariorum plusquidam tenties, quod in Ordine Templariorum erat quidam punctus ita mirabilis, co ita pracipiebatur celari, quod idem Gervasius ita citò vellet capui sum amputari; quam vellet ipsum punctum per se revelare, dum tamen sciri posse quod ipse revesusse: Dixis etiam quod eodem modo dixis sibi

Aictus Fr. Gervasius, quod etiam in Capitulo Generali Templariorum ecas quidam punctus adeo fecretus, quod si idem Magister R. illum punctum videret quocypque infortunia, siva etiam Rex Francia vident, nonobstante metu er poena quibuscumque ipsum videntem tenentes Gapitulum pra posse suo intersicerent, nemini quantecunque auffanitatis deferentes. Dixit etiam pluries idem Frater Gervasius eidem Magistro R. quòd babebat quenz dam librum parvulum, quem bene oftendebas da statutis sui Ordinis, sed alium secretiorem habebat, quem pro toto mundo non oftenderet. Ragavit etiam idem Gervasius dictum Megistrum R. us sibi procuraret erga magnos de Ordine suo quòd posfet accedere ad Capitulum Generale dicti Ordinis ; ex quod si posset ad dictum Gapitulum accedere non dubitabat quin efficeretur tam citè Magnus Magister in Ordine : & procurato ab eodem Magistro R. quod ad distum Capstulum accederes, post ejus egressum dixit Magister R. quod vidit ipsum in magna auttoritate, ex quod alii magni de Ordine or potentes ipsum authorizabantur, sicut pradinerat idem Frater Gervasius. Interrogatus super omnibus aliis articulis supradictis, dixit quod nil scit, excepto articulo qui loquitur de compulsione 🖝 coastione per carcerem, quod faciebant Frasribus suis inobedientibus. Dixit quod pluries audivit ab eodem Fratre Gervasia, & pluribus aliis, quod de alia carcera itu atrofa non audiverat loqui , sicut de carceribus Ordinis sui, en quidquid pracipiebatur à praceptoribus suis parere tenebantur : qui verò in contrarium resistabat, eidem careeri stiam ufque ad mortem inhumaniter ponebatur. Interrogatus qui erant presentes quando dicta verba per diffum Fratrem Gervestum dicebanter eiden ,

Aixis quod Magister Jacobus de Nuliaco, Nicolaus Simonis, Adam de Calandriaco Clerici sume epud Laudunum commerantes. Interrogatus deloco, dixis quod apud Laudunum aliquando in domibus Templi loci pradicti, qua tenedas idem Franter Gervasius, ex aliquando in domo in qua morabatur ibidem Magister R. prasatus. Super articulis autem pradictis visis ex lectis per eum dixis quòd mil aliud sciebat mes audiveras ante capsionem Fratrum dicti Ordinis, quàm illud quod suprà dixerat. Interrogatus de atate sua, dixis quoderat quadragenarius vel circa. Item interrogatus si prece, pretio, timore, odio, vel temporali commodo deposuit, respondit quòd non.

#### ARTICLES POUR LA DEFENSE des Templiers.

OMPLETA verd & perfecta depositione dicts
Joannis Anglici, eadem die Jovis, mt pramittieur; venerunt in pradicta Capella pradicti.
Bratres P. de Bononia, R. de Pruino Presbyteri,
Guillelmus de Chambonnet, & Bertrandus de Sartiges milites coram Dominis Commissariis supradititis, & en entibuerunt eisdem ad desensionem dicti
Ordinis quandam cedulam, quam idem Frater
de Bononia legit ibidem, cujus tenor talis est:

Coram vobis Reverendis Fratribus, eve. praeponunt & dicunt Fratres Petrus & Frater Raynaldus Presbyteri, Frater Bertrandus & Frater Guillelanus, milites de Ordine Templi nomine suo en omnium Fratrum ejusdem Ordinissibi adharensium, quod processus habitus contra tosos rapidus, viotenens, repens, iniquus & injustus suit, nullana empino justitiam, sed tetam injuriam, violene tiam gravissimam, o errorem intolerabilem contipens, quia nullo servate juris ordine vel rigore, immo cum exterminato furore subitò capti fuerune omnes Fratres ejusdem Ordinis in Regno Francia, 😝 tanquam oves ad occisionem ducti, subito bonis 🖙 rebus suis omnibus spoliati , duris carceribus mancipati, & per diversa & varia genera tormenzi torum ex quibus multi & multi fuerunt mortui multi perpetuò debilitati, er multi ad tempus coacti; fuerunt mentiri contra scipsos er Ordinem suum , er per pradictas captiones, spoliationes, violentias & tormenta sublatum fuit eis totaliter arbitrium liberum, quod est quicquid boni potest bomo habere; unde qui caret libero arbitrio caret openi bono , scientia , memoria , o intellectu. Erge quicquid dicat in tali statu, nec sibi, nec Ordini Juo prajudicare debet vel potest. Quare protestantur, ex dicunt quod si qua testificentur vel dicant aliqui Fratres Templi contra Religionem suam , vel contra seipsos, non prajudicet Religioni pradicie vel sibi.

Item, quòd ut facilius ex melius possent induci Tratres pradicti ad mentiendum, er testiscandum gentra se spsos er Ordinem, dabantur eis littera cum hulla Domini Regis pendenti de conservatione membrorum er vitaas libertatis ab omni poena, en diligenter cavebatur eis dem de bona provisione er magnis redditibus sibi dasis annuatim in vita ipsorum, pradicendo semper eis quòd Ordo Templi erat condemnatus omnino. Unda quicunque contra dictum Ordizpem Fratres Templi dixerunt, corrupti sunt ex causis pradictis. Namomnia pradicta sunt ita publica, er notoria, quòd nulla possunt tergiversatione celari. Quara protessantur quòd non prajudices Raligioni pradicta, cum hac omnia sint parati er se osserus in a contipanti probare. ttem, quodomnes bona prasumptiones faciunt pea. Ordine Templi, contra quas probationes in contrarium recipi non deberent. Primo, quia nullus deber credi tam fatuus velinsanus, qui in perditione ani-

ma sua Religionem incraret vel perseveraret.

Item, quia multi nobilas e potentes diversaram patriarum, es terrarum, quorum aliqui valde antiqui, es in saculo viri multi samesi, benesta persona, ac de magnis generious oriundi, qui zelo ace censissido orthodoxa prosessi fuerunt in Ordine Templi, perseverantes in eo usque ad sinem vita sua. Unde si tales es tanti viri qui quam inbonessum scivissent, vidissent vel audivissent in Ordine Templi, es maxime tam detestandas injurias es blasphemias Nominis Jesu-Christi, reclamassent omnino, es ad omnia ad notitiam totius saculi devolvissent.

Item, petulit pradicti Fraires R. P. G. B. nomine quo cuprà, ut eis exhiberi faciatis copiam commissionis vestra, & copiam omnium articulorum, super quibus babetis inquirere contra Religionem pra-

dittam.

Item, petunt nomine sue, & pradictorum Fratrum omnium sibi adharentium, & adharene dolene tium nunc & in suturum, & supplicant habere inscripta nomina omnium testium juratorum, & jurandorum, & protestantur se velle dicere contra pensenas eorum, & dicta sua loco & tempore.

Item, petunt & supplicant quod testes deponen, tespost depositionem suam separentur ab illis qui non

Meposuerant, ita quod eis loqui non valeant.

Item, supplicant ex petunt quod immediate anta depositiones vel post jurent quod neminem informabunt val subornabunt, vel corum testimenia secreta vel dicta revelabunt verbò, signo, litteris, aut munciis, ex quidquid dictum sucrit in ipsa examinatione per vos vel per alios circumstantes secretum tepebunt, quoniam ex predictis si contrarium seres,

posset periculum & scandalum eminere.

Item, supplicant of petunt ut dicasis cuilibes sessium ante depositionem suam quod dicat secure veritatem, quia quidquid dixerat secretum erit, on nemini revelabitur, donec pervenerit ad noti iam summi Pontisicis.

Item, petunt of supplicant quod quaratur ab illis omnibus qui custodierunt of custodium Fraires Templi, or ecrum jociis ac servitoribus, in quorum custodiumulti Fraires mortui suerunt, qualiter decession funt Fraires pradicti, or quale testimonium de Ordine Templi dixerunt circa obitum eorum, or maximi illi qui dicebantur reconciliati.

Item, quod queratur ab omnibus Fratribus qui dixerunt se nolle desendere Religionem, nec venira voluerunt, dicentes se nibil velle dicere pro vel contra, quare hoc sactant, e jurati respondere cogantur, cum ita stiant veritatem Religionis sicut er alii Fratres.

Hec omnia dicunt, & petunt, protestantes de fuis responsionibus, & rationibus ut suprà.

sem notificant Reverenda Paternitati vestra Fratres pradicti, quod Frater Adam de Valincuria nobitis miles, qui longo tempore fuerat Frater Ordinis Templi, volens arctiorem Religionem intrare licentiam petiit, & intravit Ordinem Carsusiensium, in quo modico tempore preseverans supplicavit cum inflantia longa precum redire ad Ordinem Templi, qui receptus suit salva Ordinis disciplina, quia nudus cum semoralibus tantum à porta exteriori usque ad Capitulum presentibus pluribus nobilibus consanquineis & amicis suis coram Fratribus venit, en flexis gemibus coram Praceptore qui celebrabas Capi-

170 tulum misericordiam petist, 😊 iterum quasivit cum lacrimis se admitti in consortium Fratrum : fecit poenitentiam solemnem per annum, & diem, comedendo in terra, omnes sextas ferias illius anni jejunando in pane & aqua , singulis diebus Dominicis accedens nudus ad altare in missarum folemniis recipiendo de manu Presbyteri disciplinam, ex postes recuperavit habitum & consortium Fratrum secundum statuta Religionis : unde cum dictus Frater Adam sit Parisius, nec venerit ad defensionem Religionis, petunt & supplicant quodipsum coram vobis venire personaliter faciatis, o jurare ac deponere veritatem de statu Religionis & de omnibus suprà dictis, quia non est verisimile, talem virum in opproprium anima, & corporis vituperium tantam pænitentiam peregisse, si Religio mala esset. Nam omnes Apostatantes al Ordine Templi oportebat smilem agere panitentiam, antequam possent in Fratrum admitti consortium.

Qua cedula lecta co tradita, ut pramissum est , dicti Domini Commissarii praceperunt nobis Notariis infrascriptis, quod faciemus eisdem quator Fratribus copiam de commissione, & articulis supradictis.

Acta fuerunt hac pradicta die jovis in prafata Capella per dictos Dominos Commissarios, prasentibus me Floriamonte Dondedei, Guillelmo Radul. phi, & omnibus aliis Notariis suprà scriptis.

Post hat die Dominica sequenti, qua fuit dies decima mensis Maii, tum datum suisse diceretur intelligi dictis Dominis Commissariis, quod prafatus R. de Pruino P. de Bononia, Guillelmus de Chambonnet, & Bertrandus de Sartiges volebant venire ad corum prasentiam, convenerunt in dicta Capella Sancti Eligii , pradicti Domini Narbonensis , Mimatensis & Lemovicensis, ac Domini Matthews

Archidiaconus Tridentinensis, & fuerunt ibidem adducti ad corum prasentiam prasati quatuor Fratres , & proposuit dictus Frater P. prose aliis caram eis qualiter ipsi Dominiuna cum Collegis (uis erant mille & deputati per Dominum Papam, ad inquirendum in Rogno Francia contra Ordinem Templariorum super articulis eis per Dominum Papam missis, & qualiter ipsi Domini per suum publicum citatis Edictum citaverunt Fratres dicti Ordinis. qui dictum Ordinem vellent defendere, & qualiter multi Fratres propter hat ad corum prafentiam venerant, & se fe defensioni dicti Ordinis obtulerant coram eis: subjungens qued ipsi jam audiverant, ex verisimulibus conjecturis timebant, co credebant quòd Dominus Archiepiscopus Senonensis cum suis Suffragancis aliquos processus crastina die in suo Prowinciali Concilio Paris. convocato facere volebant centra multos ex Fratribus qui defensioni dicti Ordinis se obtulerant; quod, us dixerunt, esset facere ut Fratresipsi necessario desisterent à defensione pradicta : propter quod , ut dixerunt , quandam appellationem formaverant, quam volebant legere toram ipsis Dominis : cumque dictus Dominus Archiepiscopus diceret eis quod de corum appellationibus nibil ad ipsum, & collegas suos pertinebat, er quod non habebat se intromittere de eisdem cum non appellarent ab eis, sed si quid dicere vellent ad defensionem Ordinis Templi, illud libenter audierent & reciperent ; dictus frater P. quandam cedulam coram eis exhibuit , porrexit & tradidit, enjus tener sequitur in hec verba:

In nomine Domini. Amen. Coram vobis Reverend. Patribus Domino Archiepiscopo Narbonensi, ac Dominis Lemovicensi, Mimatensi, & Bajocensi Episcopis, Domino Matthao de Neopoli Do-

DE LA CONDANNATION mini Papa Notario , Dominis Magalonensi , Tris dentinens Archidiaconis, proponunt co dicunt Fratres P. de Bononia , R. de Pruino Presbyteri, Bertrandus de Sartiges , en Guillelmus de Chambounet, milites de Ordine militia Templi, pomine suo & omnium Fratrum ejusdens Ordinis sibi adherentium nunc er in futurum, quod ex verifimilibus conjetturis & causis timent & gravissime dubitant ne procedatur per Dominum Archiepiscopum Senanensem , co ejus Suffraganeum , co per alios Archiepiscopos ex Pralatos Regni Francia da fatto, cum de jure sieri non valeat, neque possit pendente inquisisione vestra seu processu contra ipsos 🖝 alios Fratres ejusdem Ordinis qui se obtulerunt , & se offerunt seu offerent desensioni ejusdem Ordinis. Quare cum appellationis remedium adinventum fueris ad relevandum oppressos injuste, ne aliqua executio fiat contra ipsos er personas eorum, ant injuria inferatur eisdem per dictos Dominos Archiepiscopos & Pralatos regni; quòd certe si fieret, contra Deum & justitiam esset, & hec inquisitie vestra totaliter turbaretur : ideo ex nunc ad Deminum Papam & Apostolicam Sedem provocant & appellant tam viva voce quam etiam in scriptis, ponentes se ipsos, personas corum, & totum jus fuum , co totius Ordinis Templi sub protectione Sedis Apostolica: & omnes Fratres dicti Ordinis qui se obtulenunt co offerunt seu offerent desemboni pradicta , petunt Apostolos , & iterum petunt , @ petunt cum inftantia maxima. Itam petunt babere consilium sapientum ad corrigendum presentem appellationem si opus fuerit, & petunt necessarias & sufficientes expensas de bonis Ordinis ministrarisibi. & cum plena securitate mitti vel duci ad Dominum

Papam infra tempus legitimum ad appellationem

bujusmedi prosequendam , co omnia alia necessaria in causa predicta. Item protestaneur, & dicunt nomine suo & omnium sibi adherentium nunc & in futurum, omnia supradictu se velle prosequi secundum quod de jure melius poterunt et debebunes Item supplicant Patres Reverend, ut pendente vestra inquistionis officio mandare velletis dicto Archiepiscopo 😊 ejas Suffraganeis , ac omnibus aliis Pralatis ile regno; quod non procedant ad aliquami novitatem faciendam contra Fratres pradictes. Item supplicant ut mediante auxilio vestro possint adire prasentiam dicti Domini Archiepiscopi Senonensis; ut coram ipso super pradictis valeant appellare, 😁 quod mittatis cam ipsis unum vel duos de Notariis seu Tabellionibus vestris, qui de ditta appellatione faciant eis publicum instrumentum, cum non inveniant Notarios qui vellent ire cum ipsis ad hoc faciendum. Item rogant omnes Notarios prasentes ut de appellatione hujusmodi eis faciant publicum instrumentum. Item supplicant, ut appellationem presentem ad expensas dicti Ordinis notificari faciatis omnibus Archiepiscopis de Regno Francie; cism boc ipsi facere non possint, quia sunt carcerati: contra quos omnes & à quibus appellant ex nunc in formam pradictam, vel eo modo er forma quibus potost melius appellari. Porrecta fuit bee appellatio die, oc.

Qua tradita dicti Frattes exiverent dictam Capellam ex coram dictis Dominis Commissariis suis becta cedula pradicta, qua audita dictus Dominus Archiepiscopus dicens se velle celebrare vel Missam audire recessit: alii verò, ex Dominus Archidiaconus Magalonensis qui nunc supervenit, remanentes ibidem, habita aliqua deliberatione inter se, vocatis tandem dictis Fratribus dixerunt

#### 4 De ta Condannation

quod ipsi tidhuc loquerentur ipsa die & deliberatent inter so, & cum dicto Domino Archiepiscope Narbonensi, & in Vesperis responderent ets super contentis in dicta cedula, quatenus possent es est augerent; pracipientes Petro de Verecio custodicorum; at dixis, ut ipsa die in Vesperis eos reduceres corum eis in loco pradicto auditutos responsionem eorum. Dicti vetò Fratres ibidem porrexerunt & tradiderunt quandam aliam cedulam, tenorem qua sequitur continentem.

In nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. Amen. Coram vobis venerabili Patre Domino Archiepiscopo Senonensi proponimus & dicimus not Pratres P. de Bononia, Reginaldas de Praino Bertrandus de Sartiges, & Guillelmus de Chambonnet, milites de Ordine militie Templi, noméne nastro, & omnium Fratrum Templi de Provincia Senonensi nobis abharentium : Quod ex vetisimilibus conjecturis & causis simemus & dubitamus gravissime, ne procedatur ex abrupto per vos & Suffragantos vestros de facto, lices de jure fieri non valeat, debeat, neque debet, pendente causa, seu inquisitione epsius Ordinis contra not & Fratres Ordinis nostri qui obtulerunt , & offe runt seu offerent ad desensionem ipsius Ordinis. Unde cum appellationis remedium adinventum fuerit ad relevandum oppressos injuste, ideò ne injuria nobis, & dictis Fratribus, aut aliqua executio contra nos vel ipsos siat , que si sieret ; contra Deum & justitiam esset , & ex hot pradicta inquisicio totaliter turbaretur: ex nunc ad Dominum Papam, & Sedem Apostolicam appellamus, & provocamus tam viva voce quam in scriptis, ponentes nos spsos, & jus nostrum, & totius Ordinis nastri , & omnes Fratres que se obtulerunt

er offerunt seu offerent desensioni pradicta sub prorectione Sedis Apostolica: petimus Apostolos, & sterum petimus , cum instantia maxima petimus. Item petimus habere consilium sapientum ad corrigendum appellationem prasentem si necesse fuerit, Item petimus necessarias & sufficientes expensas de bonis dicti Ordinis nobis ministrari, & cum plena securitate mitti vel duci ad Dominum Papam infra tempus legitimum, ad appellationem bujusmodi prosequendam, o etiam alia nobis necessaria ad causam pradictam. Item protestamur & dicimus nomine nostro & omnium nobis adbarentium, omnia supradicta nos velle prosequi secundum quod de jure melius poterunt , & debebunt: Item rogamus omnes Notarios prasentes, ut nobis inde feeinnt publicum instrumentum.

Poslmodum eadem die in vesperis dicti Domini Commissarii omnes sex convenerunt in Capella pradicta, & fuerunt adducti ad eorum prasentiam quas tuor Fratres, quibus, & aliis Fratribus dicti Domini multum compatiebantur, ut dixerunt, responderunt quod negotium de quo dicti Dominus Senonensis, & ejus Suffraganei agebant, retractabant in suo Concilio, erant totaliter diversa, co ab invicens separata, & quod ipsi nesciebant quid in dicto Concilio agebatur ibidem, equod sicut ipsi Domini Commissarii erant in negotio sibi commisso per Sedem Apostolicam deputati, ita & Dominus Senonensis, 🖅 ejus suffraganei ad ea qua in suo Concilio agere dicebantur, erant auctoritate Apostolica deputati, er quod ipsi Domini nullam habebant potestatem in nos, nec super eos: propter quod non videbatur dictis Dominis Commissariis prima facie, ut dixerunt, quod haberent aliqua inhibere dicto Domino Archiepiscopo Senonensi, vel aliis Pralatis super retardatione processium satiendorum per eos contra singulaires per jonas Ordinis pradicti: adhuc tamen detiberarent melius super pradictis, co sacerens quod esta saciendum per eos; pracipientes nobis Notariis us Requasiam, co appellationes ipsorum Fratruminse rereinus in processu, Leo Apostolorum Testimonalinas exhibendorum essame.

Atta sucrunt hac predictis die & loco, prasentibus me Florium nee Donded i, Bernard Filholi i Guillelmo Radulphi, Hug. Nicolai, Bernardo Humbaldi, & Joanne de Felunis, Notariis supradictii

# CONCLUSION DU GROS Registre des Informations contre l'Ordre des Templiers.

DOST hae cum prafati Domini Commisarii vellent finem imponere inquisitioni prasenti, & concludere in eadem , & negotium remitter e Domino Papa ju eta formam commissionis facta eisdem, & ut dixerunt , scripsiffent Reverendo in Christo Patri Domino G. Dei gratia Bajocensi Episcopo eorum Collega tunc in Romana Curia existenti, ut certifica. retur cum dicto Domino Papa an hoc placeret eidem o sdem Dominus Bajocensis rescripsisses es dem quod atta per dictos Dominos Commissarios super prasent inquisitione ad negotii instructionem, satis eidem Domino Pape, & ali juibus Dominis Cardinalibus àd hoc deputatis specialiter per eum sufficere videbantur, nisi de receptis ultra mare possent adhucinstructionem recipere pleni rem : dictusque Dominus Bajocensis de Romana Curia rediffet & esset cum Domino Rege Francie illusiri apud Pontisfaram, ubi Parlament m Regium tenebatur, una cum Reverendo Patre Domino E. Dei grasia Archiepiscopo NatMarbonensi collega eorum : & dicti Domini Archiepis. & Episcopus Bajocensis non possent convenienter Parlamentum Regium dimittere supradictum, & pro pramisfis explendis Paris. accedere, ubi inquisicionis hujusmodi processus suerat inchoatus, & etiam profecutus : Prafasi Domini Epis. Lemovicensis, & Mimatensis, Matthaus de Neapoli, & Archidiaco= nus Tridentinensis ad preces & requisitionem pradicti Domini Regis, ad cujus etiam instantiam, ut dicebant , distulerant finem imponere in pradictis , quous que idem Dominus Bajocensis, er alli pradicti Domint Regis Nuncii de Romana Curia rediissent : contulerunt se particulariter die Sabathi post Pentecostem, que fuit quinta dies mensis Junii, ad Abbatiam regalem prope Pontissarum ad conferendum de pradictis cum Dominis Rege , Archiepiscopo , & Episcopo supradictis in loco existentibus memorato. Thabita inter se collatione & deliveratione diligenti , prafati Domini Archiepiscopus , & Episcopi Matthaus de Neapoli , Archid. Trid. consideranses quod per attestationem ducentorum triginta & unius testium , per querum aliques deponebatur de receptionibus factis ultra mare in presenti inquisisione, & aliorum in diversis mundi partibus examinatorum contra Ordinem, & pro ipso, una cum septuaginta duobus examinatis per dictum Dominum Papam; & aliquos Dominos Cardinales in regno Francia, poterant reperiri ea qua reperirent ur per plures, si adhuc administrarentur Dominis Commissarits antedictis & examinarentur per eos! Atzendentes in uper quod plures testes tunt non offerebantur eis per quos possent informari de receptionibus factis ultra mare, & quod per Reverendum in Christo Patrem Dominum S, Dei gratia tituli Sancti Girjaci in Thermis Presbyterum Cardinalem serip.

tim fuerat Dominis Lemovicensi, & Mimatensi pradictis, at dicebant, quod processum mitterent celeriter antedictum: pensantes etiam quod Generale Concilium instabat, & quod voluntas Domini Papa, & dicti Domini Regis etiam continebat da sinem bujusmodi imponendum, decreverunt imponere sinem negorio supradicto, & in quantum in ipsis suit imposuerunt potissime, nec etiam plures testes administrareneur eisdem: Ordinantes remittere ipsum negotium & processum Domino Papa per viros venerabiles, & discretos Magistros Chatardum de Pennavaria Canonicum Sancti Juniani, & P. de Aureliaco Licentiatos in legibus, cum Patentibus corum litteris sigillis suis sigillatis continentia instra scripta.

Sanctissimo Patri Dominoque suo Domino Clementi divina providente clementia Sacrofantia ac universalis Ecclesia Summo Pontifici , devoti vestre Capellani Narbonensis Archiepiscopus. Bajocansis Mimatensis, & Lemovicensis Episcopi, Matthews de Neapoli Notarius, majoris Caleti Rothomagenfis, & Joannes de Mantua Capellanus vester Tridentimenf. Ecclesiarum Archidiaconi, ad inquirendum contra Templariorum Ordinem in Regno Francia una cum venerabilibus viris Guillelmo Agarin Aquensi Praposito, & Joanne de Montelauro Magalonenfi Archidiacono , cum illa ciaufula , quedfi pradictis exequendis amnes nequiremus interesse, septem, sex, quinque, quatuor vel tres ex nobis. dum tamen duo adessent Pralati, exequeremur pradicta, à Sanctitate vestra deputats, pedum oscula beatorum. Noscat Beatitudo vestra, Pater Santisfime, per nos omnes dictis Praposito àb initio negotii, Magalonensi Archidiacono post examinationem decem & septem testium legitime excusatis, in dicta inquisitione cum quanta fide, diligentia co accele-

ratione, servata Commissionis forma, potumus fecisse processimm. In qua quidem inquisitione ducentos triginta & unum testes à venerabili viro Præposeto Pictare. Reverendi in Christo Patris Domini P. Dei gratia Episcopi Pranestini, co provido viro Jounne de Jamvilla serviente armorum Domini Regis Erancia illustris, dieti Domini Regis auctoritate ad tustodiam Templariorum in dicto regno deputatis nobis de diversis provinciis administrantes, qui alias examinati contra Ordinem non fuerunt, recepimus, 👽 juramento prastito per eosdem, super articulit in Commissione contentis, omnes simul quando adesse potuimus, co prafatis nobis Narbonensi Archiepiscopo , & Bajocense Epistopo pro negotiis Regiis aliquando ex necessitate absentibus, legitime tamen excusatis; nos Mimatensis, & Lemevicensis Episcopi. Netarius & Archidiatonus Tridentinensis pradicti exuminavimus diligenter, quinque Tabellionibus publicis, winterdum pluribus in dicta examinatione sin toto processu prasensibus, per quos dictum procossum grossari , in formam publicam redigi , & corum fignis signari focimus, ipsumque proceffum per duos ex dictis Tabellionibus, & per unumin papire sub eodem tenore & collatione diligenti habita scripsum, Santtitatis vestra sub nostris interclusum sigillis , sigillo mei Bajocensis Episcopi , què di habéo ad meam redire diososim excepto, duximus per discretos viros Magistros Chatardum de Pennavaria Canonicum Sancti Juniani Diosefis Lemovicenfis, & Petrum de Aureliaco Licentiatos in legibos latores prasentium transmittendum, & ex super abundanti cautela dictum processum per unum ex dictis Tabellionibus in formam publicam redactum deposuimus in thesauraria Beata Maria Parisiensi absque Beatitudinis vestra litteris specialibus nemini exhibendum.

DE LA CONDANNATION Et nibilominus nos Narbonensis, Mimâtensis, L movicensis, Notarius & Archidiaconus Tridentia, ante dicti , Tabellionum nostrorum penes nos retinaimus protocolla unà cum dicto processu deposito; omnium nostrum clausa sigillis, ne contenta in dicto processu ante Sanctitatis vestra ordinationem valeant publicari. Conservet altissimus feliciter & longeue Ecclesia sancta sua clementiam vestram, que Ecclesias nobis commissas, & nos suos in ejus dignetur habere gratia propensiùs commendatos. Scrippta in Abbatia regali prope Pontissaram Parif. Diocesis, anno Domini 1311. inductione 9. Pontificatus vestri anno 6. die g. mensis Junii. Acta fuerunt hac die er loco pradictis, prasentibus nobili ac potenti viro Domino Guid. Comite Sancti Pauli, ac Domino Guillermo de Plesiano Domini Regis Francia militibus, at venerabilibus viris Domino Guaufrido de Plexeyo Domini Papa Notario, ac Magistro Amisio de Aurelianis, o me Floriamonte Dondedei de Mantua, Bernardo Filholi, Guillermo Radulphi, Bernardo Humbaldi , & Hugon. Nicolai Notariis infrascriptis. Deo gratias, Amen.

En la pluspart des depositions des Templiers, ouis en ces Informations, il y a, Talis non deserens mansellum Ordinis, quia voluntarie ipsum dimiserat diu post Concilium Senonen. vel Remense (selon la Province) & radi sibi secerat barbam absolutus & reconciliasus per N. Episcopum qui nunc ast, diu ante Concilium (salc.)

VIDIMUS D'UNE BULLE, du Pape Clement V. donnée à Vienne le 8. jour de Mars 1311. & l'an 7. de son Pontificat, dans laquelle est inserée la Lettre du Roi Philippe le Bel, donnée à Mascon le 2. Mars 1311, touchant l'Abolition des Templiers, & l'application de leurs biens à quelque nouvelle milice pour le secours de la Terre Sainta,

TNIVERSIS presentes litteras inspecturis. Officialis Curia Parisiensis, salutem in Domina. Noveritis nos anno Domini millesimo trecentesimo duodecimo, Sabbato post festum sanctorum Jacobi. & Christophori Apostolicas vidisse litteras, sormans qua sequitur continentes. Clemens Episcopus servus servorum Dei, carissimo in Christo Filio Philippo Regi Francie illustri , salutem & Apostolicambepedectionem. Thas nuper litteras recepinans, formam qua sequitur continentes : Sanctissimo Patri in Domino Glementi divina providentia sacro sancte Romana ac universalis Esclessa summo Pontisci Philippus eadem gratia Francorum Rex , pedum oscula beaterum. Noverit vestra Beatitude, à side dignis pobis fore datum intelligi, quod per ea qua reperiuntur in requestis factis contra Fratres & Ordinem militia Templi apparet, seu constat de talie bus or tantis heresibus en aliis horribilibus, en desestandis criminibus eorumdem, qued propteres dittus Ordo merito tolli debet. Quare zelo fidel Orthodoxa succensi, o ne tanta injuria Christa M 3

facta remaneat impunita, vestra Sanctitati affestuose, devote o humiliter supplicamus, quanpus tollatis Ordinem supradictum, & alium 🐠 dinem militarem de novo creare velitis, cui bona Ordinis supradicti, seu que Orde ipse habebat 😻 possidebat tempore que Magister Ordinis en Praseptores Francia, terra ultra-marina, Normannia, Pictuvia & Aquitania, ac quamplurimi alii Frarres ipsius Ordinis in grandi numero, videlicet auno Domini millesimo trecentesimo septimo, in regno nostro capi & detenti fuerunt, cum sais juribus, honoribus, es eneribus conferatis, vel eadem in alium Ordinem de antiquis militaribus transferatis, prout ad honorem Dei & utilitatem Terra Sancta vestra beata circumspectio viderit expedire: quidquid enim in pramifis vos, Santie Pater, duxeritis ordinandum, nos ratum @ gratum habebimus, & devote recipiemus, & observabimus in regno nostro, & nostros servare volumus, pracifimus & decernimus successores, & à subditis nostris facimus prout ad nos pertinet obfervari. Ita tamen quòd bonis tests cum honoribus, juribus & oneribus suis salvi remanentibus subsidio Terra Sancta secundum ordinationem supra scriptam de ipsis faciendam, salva remaneant nobis, Praletis , Baronibus , Nobilibus , & quibuslibes aliis regui mostri jura quacunque qua nobis e alies personis suprà dictis competebant ante captionem predictam. In sujus rei testimonium, 👁 munimen presentibus litteris nostrum sesimus apponi sigillum. Attum apud Matisconem seconda die Martii, anno Domini milbesimo trecentesimo undecimo. Nos igitur tuam devotionem in Domino commendantes, tenore prasentium concedimus, & volimus, ut si Ordinem pradiftum dissolvi contingat, ipsa bona cum suis juribut,

honoribus, & oneribus salva remaneant subsidio Terra Sancta secundum ordinationem suprà scriptam deipsis per nos saciendam, quodque remaneant, es sint salvatibi, Pralatis, Baronibus, & quibustibet alits regni tui jura quacunque, qua tibi & ripsis competebant quomodo in bonis ipsis ante captionem pradictam. Datum Vienna 8. Id. Martii, Pontificatus nostri anno septimo. In cujus visionis testimonium sigillum Curia Paris, prasentibus litteris duximus apponendum. Datum anno, & die pradictis.

Et ego Jacobus de Vortuto Clericus Cathalaunenfis Diocesis, publicus Apostolica auctoritate Notarias, pradictas litteras Apostolicas vidi & tenui, e de eisdem ad prasens sumptum seu transcriptum collationem diligentem feci anno, & die pradictis in domo quam inhabito Parif. in vico Cithara, indictione decima, Pontificatus pradicti Domini Clementis divina providentia Papa quinti anno septimo, cum viris venerabilibus & discretis Domino Phelisso Columbi, can. Sancti Marcelli juxta Paris. Joanne de Virtuto Notario publico, & Gaufrido filio Robimi Clericis: er quia concordare inveni, hic me subscripfi, o figno meo confueto fignavi rogatus. Et à côté est le sein dudit de Virtuto Notaire, & est Jedit transcrit seelle du seel de ladite Officialité en cire verte.

CONSENTEMENT PRESTE' PAR
le Roi Philippe le Bel (comme aiant
la garde & droit de Patronage) à la
translation des biens des Templiers en
l'Ordre de l'Hospital Saint Jean, à la
charge qu'il soit reglé & reformé tant
au Chef, qu'en ses membres, pour servir au secours de la Terre Sainte.

CANCTISSIMO Patri in Domino C. divlna providentia Sacro sancta Romana ac universalls Ecclesia summo Pontifici , Philippus eadem gratia Francorum Rex , pedum oscula beatorum. Pater Sanctissime, cum nuper in Concilio generali Viennensi, propeer bareses, enormitates, & scelera repertain Fratribus tunc Ordinis militia Templi, tanquam infructuosum, odiosum er abominabilem per ordinationem seu dispositionem Apostolicam, vestra Sanctitas Ordinem eumdem, statum o nomen ipsius pollere curaverit ab Ecclesia Santta Dei , nosque Beatitudini vestra assensum prabuerimus, quòd de bonis quondam Templi in regno nostro consistentibus eadem transferendo in novum Ordinem, vel antiquum militarem, ordinaretis prout secundum Deum pro subsidio Terra Sancta videret vestra Sanctitas expedire. Sanctitatisque vestra sinalis deliberatio nobis assentientibus in hoc resedit, quod bona Ordinis prasazi cum suis honoribus, & oneribus in Fracres, & Ordinem Hospital. Sancti Joannis Jerosolymitani per ordinationem Apostolicam transferrentur pre Terra Sancia servițio, cui prius fuerant deputata. sicus & bona Ordinis Hospital. ejusdem. Nositaque quorum interest, sum bona pradicta quatenue is

pegno nostro, sunt sub nostra gardia speciali & prosectione consistant , or in eis ad nos jus Patronatus mediate vel immediate plenarie pertinere noscatur , ad hujusmodi consensum impertiendum unà cum Pralatis in Concilio congregati fuerimus per vos indueti , quia Sanctitas vestra disposuerat & ordinaverat quod per Sedem Apostolicam sic dictorum Hospitaliorum Ordo regularetur, & reformaretur tam in capite quam in membris, qued Deo, Ecelesiasticis personis & sacularibus esset acceptabilis. non autem infestus, sed subsidio Terra Sancta quam plurimum fruetuosus; sic esiam provideresur , & disponeretur de bonis prasatis emnibus , quod revocatis bonis omnibus alienatus utriujque Ordinis , fruftus , proventus , & redditus corumdem bonorum utriusque Ordinis, deductis expensis necessariis pro custodia & administratione bonorum ipsorum, fideliter ac integre converterentur in servitium, & subsidium sapradictum: sicque westra Sanctitas sacro approbante Concilio ordinawit, & ordinationem hujusmodi in disto Concilio folemniter publicavit. Nos igitur dispositionem, erdinationem & translationem hujusmodi acceptamus , & ei noftrum prebemus affensum , juribus emnibus nobis, & Pralatis, Baronibus, Nobilibus, & aliis quibuscunque regni nostri ante pradicta competentibus in bonis pradictis, salvis perpetud nobis, 😊 eis. In quorum testimonium , 👁 munimen sigillum nostrum prasentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisius die 14. Augusti, anno Domini millesimo trecentesimo duodecimo. Et font lesdites lettres sellées sur double queue de Parchemin , d'un grand sceau de eire jaune.

MISE EN POSSESSION DU BIEN des Templiers pour les Hospitaliers. 1312.

Extrait d'un Ragifire Olim des Arrèss depuis l'an 1299, jusques en l'an 1318.

Arrefta per Curiam data in Parlam. Octavi, hyem, festi B. Martini anno 1312. fol. 140. vers.

Um propier abominationes, & errores Templariorum contra fidem Catholicam in eis repertos, corum Ordo, nomen & hubitus fuerunt in perpetuum nuper in generali Concilio Vienna pet Apostolicam Sedem omnino sublati, & Domine Rege prasente, instante ac requirente, bona di-Etorum Templariorum , seu corum Ordinis , qua pia devotione fidelium pro Terra Sancta obsequio destinata fuere, per eandem Sedem Apostolican Magistro & Fratribus Hospital. S. Jeannis Hierosolymitani , at sorum Ordini pro pradicta Terra Santta subsidio concessa fuerint in perperuum, 😅 in eos translata, per eos babenda, conenda. & perpetuò possidenda eo stava , & jure , quibus pradicti Templarii ea possederant, cum emnibus hoporibus, e oneribus, juribus ac portinentsis bonorum ipforum , falvis ipfi Domino Regi , Pralatis , Baronibus , Nobilibus , & personis aliis Regni Francia juribus quibuscuraque, qua in bonis pradictis quomodolibet ipsi, & corum qualibet habebant, tempore que ipsa bena prefati Templarii possidebant. Dictus insuper Dominus Rex Francorum Leonardum de Thibertis Fratrem Ordinis dichi Hospitalis, Procuratorem generalem Magistri, Fra-

trum, o Ordinis ejusdem, ac ad nanciscendum possessionem dictorum bonorum Templariorum quondam specialiter constitutum, petentem & supplicantem investivit de bonis eisdem in Regno Francia existensibus, & eum in possessionem misst corundem nomine Ordinis Hospital. pradicti, cum omnibus honoribus, & omnibus juribus & pertinentiis bonorum ipsorum, er salvis ipsi Domino Regi, Pralatis , Baronibus , Nobilibus , & personis aliis Regni Francie, juribus quibuscumque, que ipsi Domino Regi seu dictis Prelatis, Baronibus, Nobilibus, & personis aliis Regni Francia tempore quo dicti Templarii ea possederunt, quomodolibet persinebant: ut bona ipsa Magister, Fratres, & Ordo pradicti habeant, teneant & possideant, & eis fruantur eo statu & jure quantum ad se & alios attinet, quibus dicti Templarii habuerant, 🕫 possederant bona ipsa, tempore que propter errores pradictos in regno Francia capti fuerunt, & per Ecclesiam coeptum fuit contra eos procedi. Investituram verò, missionem in possessionem, traditionemque bonorum pradictas modo & forma pradictis dictus Dom. Rex fecit, per eum expresso Procur. pradicto, quod de bonis pradictis siano ninistrentur expensa Templariorum, qui razione dictorum errorum per dispositionem Ecclesia capti tenentur, seu tenebuntur, ac similiter expeusa qua fient ratione processum dicti negotii sidei contra personas singulares Templariorum auttoritate Apostolica faciendorum. Et qued mobilia, fru-Etus, obventiones, & redditus bonorum pradistorum deductis suis oneribus & etiam expensis quas eportebit sieri pro eisdem regendis, administrandis, colligendis er custodiendis ad obsequium Torra Sanfia negotiis fideliter commmittantur. Forma igi-

tur, & modo suprà scriptis, & prout Dom. Ran supra expressit, Procurator pradictus pramissa acceptans nomine Magistri , Fratrum er Ordinis pradictorum investituram, missionem in possessionem, traditionem & deliberationem bonorum pradictorum à Domino Rege recepit. Quare diffus Dominus Rex pracepit, quad bona pradicta & corum poffefsonem realem Seneschalli, Baillive, caterique Justitiarii ipsius Dom. Regis, quibuslibet prout in suis districtions seu ressortisexissunt bona ipsa plenarie tradant, deliberent, tradi & deliberari famant dictis Magistro, Fratribus, sen Prioribus, Provincialibus, administratoribus seu Procuratorihus corundem, o cos bonis pradictis o corum possessione quantum ad nos pertinet gaudere faciant plenarie, eo flatu, modo, o jure quantum ad se & alios, quibus, ut dictum est, olim Templarii pradicti tempore pradicto eisdem bonis gaudebant. Quibuslibet injustis occupatoribus seu detentoribus bonorum ipsorum de plano dotatis partibus, er auditis inde prout ratio suadebit amoțis: dando Pralatis, Baronibus, Nobilibus @ personis quibuslibet Regni Francia per litteras qua dictis Justitiariis super hoc dirigentur, in mandatis, ut ipsi in pramissis & ea tangentibus eisdem Justiziariis Domini Regis pareant efficaciter, er intendant.

Mercur. poft Annunciationem Dominicam.

TOUCHANT L'EXECUTION DE deux Templiers en l'Isle du Palais. 1312.

C Um nuper Parisius in Insula expunte stuvio Secana juxta pointam jardini nostri inter di-Num jardinum nostrum ex una parte dicti sluvite & Domum Religiosorum virorum Fratrum Ordinis Sancti Augustini Paris. ex altera parte dicti fluvii executio facta fuerit de duebus bominibus qui quon-Templarii exfliterunt , in Insula pradicta combustis; & Abbas & Convenius Sancti Germani de Pratis Paris. dicentes se esse in saisma habendi omnimodam altam, o bassam justitiam in Insula pradicta; super hot conquererentur requirentes corum indemnitati super hoc provideri. Nos volentes corum juri super hos providere, tenore prasentium declaramus, qued nos nolumus. net nostra intentionis existit quod juri pradictorum Abbatis & Conventus Monasterii S. Germani de Pratis ex facto pradicto, ex nunc vel futuris temporibus prajudicium aliqued generatur. Qued us firmum & stabile permaneat in suturum, presentibus litteris nostrum fecimus apponisigillum, salve in aliis jure nostro, & jure in omnibus alieno. Actum Paris. anno Domini 1313. mense Martii.

Extrait du Registre Olim des Arrêts depuis l'an 1299, jusques en 1318, fol. 146.

TRAITE ENTRE LES GEN**&**du Roi, es les Hofpisaliers, souchans
le bien des Templiers.

ERoi Philippes le Long dit que le Roi son Pere aiant traité avec les Hospitaliers, ausoit été trouvé qu'il lui étoit dû deux-cens mille livres tournois sur le bien des Templiers; & depuis du tems de Louis Hutin, il auroit éré arresté qu'il lui étoit dû soixante mille livres pour la même cause : sur quoi seroit intervenu accord entre ledit Roi Louis, & ceux de Hierusalem,

DE LA CONDANNATION 100 par lequel le Roi devoit avoir les deux parts de tous les biens meubles, & des joiaux & des ornemens des maisons & Chapeiles & depuis par Arrest de la Cour donné contre les Freres dudit Hospital, avoit été dit, que les deux parts de tous les biens, les fruits des terres & des vignes de toutes les maisons qui avoient été baillées pleines, comme de terres semées, vignes, la bourage baillé aux eurateurs, furent adjugez au Roi. Enfin pour ce qui pouvoit refter, il est accordé que ceux de l'Hospital quittent au Ros tout ce qu'ils pourroient pretendre desdits curateurs jusques à leur entrée en possession du bien desdits Templiers; quittent au Roi toutes les debtes, dus par lettres; ce qui a été reçu de part & d'autre, demeurera. Fait à Paris le 6. Mars 1317. Registre du Tresor lessre 142.

EX CHRONICO GUILLELMI-Nangii, quod continuavit usque ad annum 1313. M. S.

ANNO M. CCC. VII. die Veneris post Festum
B. Dionyssi, tertio idus Octobris, omnes Templaris, quosquot in Regno Francia sunt reperts, quasi sub ejusciem bora momento illucescente videlicet sole, vel circiter, juxta Decretum Regium & praceptum subitò capiuntum, ac diversis carceribus maiscipantur. Inter quos estam in domo Templi Paristis capius est ac detentus Generalis totius Ordinis Magister Transmarinus. Dudum siquidem ad aures Regis pervenerat, ex testimoniis plurium; & relatu, quorum quidam Ordinem ipsum antè professi detestandis criminibus erant irreitis pariter & infesti,

que etiamsi negarent , legisime possent probari. Factum est autem quod eorum nonaulli sponte quadam, vel omnia etiam lacrimaniliter funt confaffe. Alii quidem, ut videbatur, pomitentia ducti, alii quitem tormentis diversis quastionate, seu comminatione perterriti, alii blandis tracti promissionibus ex illetti, alii ex corum aspectu, alii arcta carceris inedia cruciati vel coatii, multiplicitorque compulsi. Rex itaque Magistrum Generalem apud Carbolium, cateros vero Parifius, es aliis diversis carceribus mancipari fecit; donec cum Seda Apostolica & Pralatis deliberationem haberet, qualiter in hat parte procedendum effet secundum Deum er justiciam, tam contra Ordinem , quam personas etiam corum; & bomaubique sisco regio condemnavit, v in manu sua teneri, certis ad hoc custodibus & receptoribus depus tatis.

Anno M. CCC. X. Concilium Senonensis Pro- 1310. vincia propter factum Templariorum, Philippo tunc Archiepiscopo presidente Parisius celebratur. Illic sane Templariorum singulis factis, & ea tangentibus, diligenter inspectis, pensatisque corum demeritis, judicatum est atque definitum quosdam ex ipsu ab Ordine simpliciter absolui, quosdam verò post peractam eis injunctam panitentiam liberos es illesos abire permitti, alios autem sub arcita carceris custodia detineri, aliofque quamplures inclusione meri perpetud circumcingi: sed corum nonnullos tanquam relapsos in harefim tradi Curia seculars, eis primatus ab Episcopo degradatis; quod es factum est. Tune itaque quinquaginta navem Templarii foras civitatem Parisius, in campis undelicet ab Abbatia Monialium, qua dicitur Santti Antonii, non lange distantibut, incendio fuerunt extincti, Qui tamen omnes, nulle

excepto, nihil omninò finaliter de impositis sibi criminibus cognoverunt. Sed constanter er perseveranter in a abnegatione communi persiterunt, dicentes sempet sine causa morti setraditos er injuste. Quod si quidem multi de populo non absque multa admiratione stupeteque vehementi conspicere nullatenus potuerunt.

Eodem atmo offa cujufdam Templarii dudum defuncti , Joannis nomine de Thureyo , quondam Thefaurarii Templi Parifius , exhumantur , & tanquam baretici , comburuntur.

\$312. Anno M. CCC. XII. Prinsquam Concilinate
Vienna solveretur, post habitos varios tractatus de
benis Templariorum, quibus vel ad quos usus essent
posius applicanda, quibus dam consensientibus, quod
nova Religio, ad quam applicarentur, esset fundanda, aliis alia dicentibus tandem providis Apostolica
Sedes, Rege & Pralasis assentibus, eadem in savorem Terra sancta integraliter ad Fratres Hospitales
devolvi, ut ad ejus dem terra reparationem er subsidium possent essecios ex ipsis.

Anno M. C.C. XIII. tosius quondam Ordinis Templi Generalis sive Transmarinus Mugister, cum aliis tribus scilicet Visitatore eorum in Francia, necnon Aquitania & Normannia Magistris, de quibus ordinare finaliter resetvaverat sibi Papa, de mandato ipsius per Dominum Albanensem, aliosque duos Cardinales Legatos, Senonensi Atchiepiscopo, aliisque quibusdam Prelatis necnon in jure divino & canonico pariter ab hoc specialiter Parisius convocatis, er eorum communicato consilio, cum predicti quatuor nullo excepto crimina sibi imposita palam & publica consessi fuissent, & in ejus consessione persisterant

rent; finaliter quia velle persistere viderentur, de prafato consilio multa cum maturitate digesto in platea communi Parifii Parifius Ecclefia, die Luna post festum B. Gregorii , adjudicati sunt muro 🗢 carcere retrudendi perpetuo. Sed ecce, dum Cardinales finem negotio impesuisse credidissent, confestime ex inspirato duo ex ipsis, videlicet Transmarinus Magister . & Magister Normannia contra Cardinalem , qui tune sermonem secerat, & Senonensem Archiepiscopum pertinaciter defendentes, ad abnegation m confessionis jam etiam eorum omnium que confessi funt, revertuntur, necnon reverentia partentes, non absque multorum admiratione. Et dum à Cardinalibus in manu Prapositi Parisiensie, qui prasens tunc aderat, ad custodiendum duntaxat traduntur, quousque die sequenti deliberationem super iis haberent pleniorem : confestim ut ad aures Regis, qui tunc erat in Regali Palatio, hoc verbum insenuit, communicato quamvis provide cum suis, Clericis non vocatis, prudenti consilio, circa vespertinam horam ipsius diei in parva quadam insula Sequane inter bortum Regalem, & Ecclesiam Fratrum Heremitarum posita, ambos pari incendio concremari mandavit Qui sic paratum incendium prompto animo & volenti sustinuisse sunt visi, ut pro sua mortis constantia ab abnegatione finali cunctis videntibus, admirationem multam intulerunt ac stuporem. Duo verd reliqui adjudicato sibi carceri sunt reclusi.

## KOPROPIPEROPER

LITTERA DOMINI PAPÆ, quòd omnes Templarii Regni Siciliæ, & eorum bona capiantur uno die, quodque ipsorum personæ custiodiantur, & bona conserventur, quousque de ipsis fuerit aliud ordinatum.

LEMENS Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Roberto Duci Calabria, Salatem @ Apostolicam benedictionem. Pastoralis praeminentia solio, disponente illo qui cuncta disponit, licet immeriti prasidentes; hoc pracipue serventer appetimus, hoc votis ardentibus affectamus, ut excufso à nobis negligentia somno, circa gregis dominici custodiam submovendo noxia, o agendo profutura, animas Deo lucrifacere sua nobis cooperante gratia valeamus. Sand dudum tirca promotionis nostra principium ad apicem Apostolica dignitaris, ad nostrum quadam levi suggestione per venit auditum, quod ab olim de flatu Satana in Templariorum Ordine sparso pestiferigeneris semine, subcrevit ex ille messis odibilis fructu pestiferos de sui natura producens : Vide licet quod Templarii sub religionis pallio militantes exterius, in apostasia persidia intus vixerunt hactenus, in detestabili haretica pravitate. Caterum tunc attendentes quod Ordo ipforum longis retro temporibus multa refulfit nobilitatis grasia & decoris, at magna fidelium devotio din viguit apud cos, quòdque tunc nullam audiveramas super premissis suspicios nem vel infamiam contra ipfos, co nibilominus quòd à sua Religionis exordio portaverunt publice signum

🖢 ucis, corpora exponentes 😅 bona cantra inimicos. sidei , pro acquisitione , retentione ac desensione Terra-santta,er Domini er Salvatoris nostri Jesu-Christi pretiofo sanguine consecrata, suggestioni pradicta aures moluimus credulas exhibere. Verum postea auribus charissenin Christo Filiinostri Philippi Regis Francorum illustris insonuit, quod singuli Fratres dicti Ordinis in sui professione, cum Ordinem ipsum ingrediuntur, expressis verbis abnegant Dominum Jefum-Chrisbum, necnon idolum adorant in suis capitulis, & alia nefanda committunt, qua ob ruborem exprimendi subticemus ad prasens. Propter qued idem Rex ad requisitiones Inquisitoris haretica pravitasis in regno suo generalirer à Sede Apostolica depusati, de Pralatorum, Baronum & aliorum fapientum deliberatione solemni, Magistrum majorem, e alias singulares personas dicti Ordinis, quatunc erant in regno suo, una die cum magna excegitata diligentia capi fecit Ecclesia judicio prasentandas, & corum bona mobilia & immobilia salva custodie assigmari pro Terra sancta, si dictus Ordo damnetur ; alioqui pro ipso Ordine sideliter conservanda. Deinde prafatus Magister dicti Ordinis spontaneè confessus est palam, prasentibus majoribus personis Ecclesiasticis Parisus, Magistris in Theologia, & aliis, corrupzionem erroris, abnegationis Christi in Frattum professionibus contra primam institutionem Ordinis prrfati instigante Satana introductam. Quamplurimi etiam Fratres dicti Ordinis ex diversis partibus dicti regni Francia dicta scelera sunt confessi, veram po non simulatam agentes ponitentiam de commissis, prout bac dictus Rex nobis per suas litteras intimavis, wad nos etiam pervenerunt fama publica deferente. Nos quoque Fratrem unum militem dicti Ordinis magna generositatis & auftoritatis virum N a

DE LA CONDANNATION super pravitate jam dicta personaliter exammavimus, qui dictum facinus abnegationis Jesu-Ghristi in ingressu dicti Ordinis à se commissum sponse confessus fuit plenarie coram nobis, & adjecit se vidisse, quod quidam nobilis in presentia ducentorum Fratrum vel plurium dicti Ordinis, inter quos erans centum milites vel circa, ultra mare, videlices in regno Cypri, per prafatum Magistrum ditti Ordinis in Capitulo suo in fratrem Templi receptus fuit, 😙 ibi in dictorum Magistri & Fratrum prasentia idem nobilis ad mandatum ipsius Magistri dictum facinus in sua receptione commist. Ex quibus si in agroplantationis dicti Ordinis, qui ager putabatur esse virtutum, & grandis sublimationis speculo pralucebat, diabolica, quod absit, sint semina seminata, gravi nostra viscera commotione turbantur. Sed si pramissa veritate nitantur, ea comperta cessabit turbatio, & secundum Deum jucunditas orietur. Unde ad investigandam veritatem bujusmodi sine mora proponimus intendere, & quantum Deus dederit efficaciter vigilare. Ea propter quia, sient insinuatione multerum accepimus super prataetis criminibus contra Templarios ipses sama seu verius infamia communi , continue suscept incrementum, & ob hot urget nos conscientia, ut in his officii nostri debitum exequamur ; Nobilitatem tuam requirimus , rogamus & hortamur attente, quatenus quam citius post receptionem prasentium commede poteris , pradictis omnibus intenta meditatione pensatis, sie prudenter, sic caute, sic secrete de sapientum Secretariorum suorum Consilio studeas ordinare, quod omnes & singulos Templarios Dominitui, & alios qui reperiuntur in eo, & corum bona mobilia 👁 îmmobilia per bonas personas, omni maxime, que

ad bona ipfa, sufpicione carentes, meliors modo,

quo fiert poterit, capi facias uno die : personas eorum faciens, donec tibi scribamus aliud, nostro & Sedis Apostolica nomine in locis tutis sub sida custodia detineri. Bona verò ipsorum mobilia @ immobilia aliquibus bonis personis, de quibus non sit verisimile quod in his vel similibus velint fraudem aliquam adhibere, facias commendari nostro nomine sideliter conservanda, quo usque per nos aliud fuerit ordinatum. Qua quidem persona de dictis bonis omnibus 🗢 singulis teneantur in prasentia Fratrum quarumlibet domorum dicti Ordinis & aliarum plurium benarum personarum, o mazime dictis domibus vicinarum inventaria facere, & cùm tempus fuerit plenam de ipsis reddere rationem. Quarum personarum depositariarum, propter honorem tuum sic melius negotium sine bonorum direptionis & dissipationis suspicione procedat, nulla sint de tuis officialibus, servientibus vel aliis servitoribus quibuscumque. Provisurus quod terra ac vinea Templariorum ipsorum corum expensis more solito excolantur, ut bona ipsa dictis Templariis, si reperiantur innocentes, alioquin pro Terra sancta integrè conserventur. Taliter te super his habiturus, quod exinde prater humana laudis praconium apud Deum, cujus in hac parte negotium agitur, gratia tibi proveniat incrementum, o nihilo minus ex hoc nostram o Apostolica Sedis gratiam plenius merearis. Quidquid autem super pramissis fieri jusseris, o quidquid fuerit executioni mandatum, nobis quam celerius fieri possi, tuis litteris intimare procures. Datum Pictavis 10. Decemb. Pontificatus nostri anno tertio.

Extrait d'un manuscrit du College de Clermont de la Compagnie de Jesus.

## rotologiologiologicolog

## NICOLAI GÜRTLERI

### HISTORIA

## TEMPLARIOR UM.

§. 1. Ordines religiofi.

Ui vel mediocri rerum Ecclesiasticarum Lnotitia pollent, ignorare nequeunt, Romani Episcopi potestatem, qua populo Christiano plurimorum gravissimorumque errorum fidem, & superstitiosum falsumque cultum fat diu solet imperare, à variis Monachorum & Equitum Ordinibus firmatam juxta & amplificaram fuisse. Quemadmodum autem non temere sperat Ecclesia Jesu Christi, illam iniquitatis sedem, solio Dei & Regis nostri oppositam, aliquando non solum quassatum, fed & omnino eversum iri : ita quoque nulli dubitamus, irreligiososhosce Ordines, Romanæ Cathedræ fulcra, partim instituti emendatione illi subducendos, partim destruendos funditus & abolendos effe.

§ 2. Ölim tpicadands.

Et vitæ quidem Monasticæ olim emendande dæ spem facit non modo prima ipsius origo qua fuit innocens, atque cum ad privatorum pietatem, tum ad communem Ecclesiæ utilitatem accommodata, sed præteriti quoque seculi historia, ex qua constat, Viros religiosos & prudentes, cum Evangelium è tenebris in lucem revocatum prodiret, consilia agitavisse de monasteriis in Collegia sapientiæ & seminaria Ecclesiæ mutandis.

Aboliti verò ipío à Papa & Regibus Catho-Reis integri Ordinis, frequentia licet opulen- Vel abatiaque formidabilis, magnum exemplum præ-templarii, bent Templarii milites, quorum historiam valde memorabilem Scholastica disserratione complexuri, originem corum, progressium & finem, interspersis passim observationibus Ecclesiasticis, ex fidelibus rerum monumentis breviter trademus.

Originem igitur huic militari juxta & facro 5. Ordini dederunt peregrinationes religiose, à Templafuperstitiosis hominibus frequentissime tum in origo, per Palæstinam su ceptæ, quos armis defendere regrende adversus insidias & latrocinia primi illius au-tiones raq ctores in animum fibi induxerunt,

Equidem mature satis in Ecclesia mos obti- \$ 5.
nuit visitandi loca, quæ putabantur sancta, saule
De Cleto, Romano Episcopo, scribit Role-14. winck ad annum 84. Peregrinariones ad fantios approbavis dicens : quod validior est ad salutem fancti Petri visitatio, quam duorum annorum jejunium. Excommunicavis insuper, qui hujusmodi visitationes impediunt, aut dissuadont. Quanquam autem hoc recentioris scriptoris testimonium nulla priscorum auctoritate firmatum. non mereatur fidem : tamen infitiandum non est, ex quo Helena M. Constantini mater Hierosolymas visitavit, quod anno Christi 326. fecit, ejus vestigia plures Christianos, nec modo viros, fed & fœminas legisse, uti exempla apud Sulpicium Severum, Hieronymum, Gregorium Nyffenum, Pauhum Diaconum . Landulfum Sagacem , & alios illorum temporum auctores passim oga current.

## DE LA CONDANNATION

At præsertim seculo XI. suscepta à populis ambulatoria hæc religio fuit, quo de verba Erequentatiffima Glabri Rodolfi ex Ufferio de Stat. & success. Eccl. c. 4. §. 11. allegare operæpretium duco. Sic verò is: Dum quidam de solicitatoribus, qui es tempere habebantur, confulti a pluribus fuissent, quid tantus populorum concursus ad Hierofolymam designaret, olim seculo inauditus praterito : responsum est à quibusdam satis caute, non aliud portendere quam adventum illius perditi Antichristi, qui circa sinem seculi istius, divina testante authoritate, prastolatur affuturus.

Nequè periculis, que peregrinatores iis in

Serulo

ricula.

XI.

locis subibant, Turcis Persisque per Orientem graffantibus retrahi à superstitione stulta gene mortalium poterat : Inter has tam periculosi temporis insidias accedebas tam Gracorum quam Latinorum gratia devotionis ad loca venerabilia multitudo nonnulla, quibus per mille mortis genera, perque hossium regiones, ad urbem accedentibus negabatur introitus , nisi in porta aureus , qui pro tributo confitutus erat , janitoribus daretur. Sed qui in itinere cunsta perdiderant, O vix cum incolumitate membrorum ad loca pervenerant optata, unde tributum solverent, non habebant. Sic enim fiebat, ut ante urbem ex talibus mille wel plures collecti, o expediantes introcundi ligentiam , fame co nuditate confumti deficerent. Guil. Tyr. hift. bell. facr. l. 1. c. 10.

Per idem igitur tempus, cum Deo placens pradista civitas (Hierosolyma) tantis subjecta es-Petrus E set molestis, inter eos qui orationis gratia o causa devotionis ad loca accedebant venerabilia, sacerdos quidam Petrus nomine de regno Francorum, de Episcopatu Ambianensi, qui & re & nomine cognominabatur Heremita , codem fervore tractus Hierosolymam pervenit. Id. ibid. c. 11. Is quum conditionem Christianorum, sive habitantium ibi, sive aliunde eo venientium, partim ex hospite, Christiano & ipso, ample intellexisfet, partim oculis suis vidisset, cum Symeone Patriarcha Hierosolymitano agit de ratione Christianum populum ab insidelium oppresfionibus liberandi, Viroque religioso facile presuadet, scriberet diligentius tam Domino Papa & Ecclesia Romana; quam Regibus & Principibus Occidentis , 🌝 scriptum sigilli sui auttoritate corroboraret. Ego verò, ait, pro remedio anima mea bunc laborem mihi essumere non refugio, sed autore Domino paratus sum omnes convenire, emnes solicitare, instantius arumnarum vestrarum immensitates perorare, & ad properandum remedium diligenter invitare. 1. C.

Munitus itaque literis Patriarchæ, & quod historicus addit, viso confirmatus mercatoria Persuades navi in Apuliam transfretat. Inde Romam pro expedifectus D. Papam Urbanum circa illas partes repe-tionemia rit, cui D. Patriarcha & fidelium qui Hierofolymis habitabant, litteras porrigit, corumque exponit miserias, o abominationes, que in locis fanctis fiebant à gentibus immundis. Urbanus eum benigne suscipit, seque id negotium sideliter esse curaturum tempore opportuno promittit. Petrus autem omnem transcurrent Italiam zelo divino succensus, Alpes transiens, Occidentales Principes omnes sigillatim circuit, instat solicitus, increpat, arguit, atque cooperante gratia monendo quibusdam persuadet, ut fratribus in tanta afflictione positis subvenire non differant, & loca fantta, qua Dominus, propria dignatus est illustra-

Digitized by Google

DE LA CONDANNATION

re prasentia, insidelium spurcitiis diutius prosana. ri non permittant. Nec visum ef ei sufficere, quod hoc apud principes disseminaret, nisi etiam co plebes o inferioris manus homines, id ipsum piis exhorrationibus animaret. Percurrens enim nationes pie solicitus, & regna, pauperibus & abjectissimis personis legationi sua sideliter satisfaciens, idipsum ovangelizabat. c. 13. Eadem refert Albertus Aquentis hift. Hierof. l. 1.

Accidit hoc circa annum feculi x1. nonage-5. 10. Moral anno autem nonagefimo quinto Urbare 11. banus II. metu Henrici IV. Imperatoris, cui Sym- jus ingratiis Romanam sedem tenebat, ex Itade clara- lia in Galliam transgressus, ad Clarum montem, Alverniæ civitatem, regnante in Francia Philippo I. Concilium egit, multorum Principum, Episcoporum & Abbatum præsentia decoratum, quibus prolixa oratione suf-ciplendam in Palæstinam expeditionem persuafit, cumulatam novarum omnium expiationem pro longinque militie ærumnis, cundis, qui illi nomen darent, pollicitus. Quare universus. Occident, Italia excepta, quam Pontifex periculofo hoc kinere non imprudenter exemerat, numerofissimos brevi ad id bellum exercitus fudit, anno sequenti diversa via, sub auspiciis præsertim Gothoftedi Bullionæi Lotharingiæ Ducis (qui Paulo Æmilio teste, ad expianda peccata, fignatis cruce militibus hisce se aggregavit) atque Petri Eremitæ, per varios casus & multa rerum discrimina in Palæstinam du-

Occupatis COS.

Equidem Hieriofolymæ anno memorati ice Hierofogmis via culi supra nonagesimum nono sucre occupatæ, & Godofredus Rex constitutus : verum & San regnum irruerunt, & fairtiique possea sepius in regnum irruerunt, & latrones continuis incursibus vias maxime insestarunt, ut qui ad sancta miserandæ telluris loca contenderent, tot sere se, quot antea, periculis exponerent. Atque hanc ob rem nonnullorum animos subiit religio, qua sese ad sacri sepulchri custodiam, & viatorum illud visitaturorum agrassatoribus desensionem adstrinxerunt.

Id primi fecere Equites novem, viriillustres, \$ 12.
Latini omnes primæque in Palæstinam expedi-Templationis socii, & inter eos referente Tirio I. 12. riorum continuis c 7 Hugo de Paganis (de Payens) & Ganstro-austrem dus de Sancto Aldemaro, quem Matthæus Paris in Henrico I. Godefredum de S. Audemaro, Volaterranus autem I. 21. & ex eo Polidorus Virgilius de invent. Rer. I. 7. c. 5. Ganstro-dum de S. Alexandro appellant.

Prima autem eerum prefesso, quodque eis à D. §. 13. Patriarcha & reliquis Episepis in remissonem pet-lastiuagaterum injunctum est, ut vias & itinera, maxi-um. me ad salutem peregrinorum contra latronum & incursantium insidias pro viribus conservarent, verba sunt laudati portoque laudandi sepius Tyrii, l. c. quæ sere Matthaus Paris exscripsit. Iidem viri Dee deveti, religios & timentes Deum, in manu D. Patriarcha, Christi mancipantes se servitio, more Canonicorum regularium in tastitate & obedientia, & sine proprio velle perpetue givere professi sunt. Quod ipsorum institutum distinctius considerare lubet.

Tyrius illud arcessis ex religione Deique ti- 5.14more. Equidem auctores hac fuisse præditos causa evirtute non ambigimus, fiquidem & Bernhar-ligio.

Aus Abhas Clarævall. eos magnopere laudat.

204 Exhort, ad milit. c. 4. Sed saltem monemus. prolapsis ad superstitionem seculis . & Christiana religione in rituum pompam, operumque externorum onus commutata, eos in primis pietatis vel sanctitatis meruisse encomium, qui aut Ecclesiam, & maxime Clericos, monachosque liberaliter dotarint, aut opes extruendis reparandisque templis, sacrariis & monasteriis impenderint, aut necessitatem præstandi opera à Deo non præcepta fibi imposuerint, aut alitercunque à vulgo Christianornm se distinxerint. Nempe proh dolor neglecta jacebat fæcunda & unica pietatis mater, veritatis secundum pietatem cognitio, & tradita fere oblivioni erat Christi ad Patrem pro discipulis precatio : Fac ees veritate tue fanctes . verbum tuum veritas est, Joh. 17. 17.

Ecclefia Bomina.

S. Ic. Ipsum verd quod amplexi sunt vitæ institu-Canonici tum, Canonicorum erat regularium. Ab origiditti Va ne prima dividebatur Christiana Ecclesia in gia men cœtum, atque in cos, qui præcrant cœtui; & hi quidem vel laborabant verbo. Episcopi aut Presbyteri fine discrimine appellati, vel ægrotos pauperesque curabant, inde vocati Diaconi, atque ad vitam moresque fratrum attendebant, presbyterorum, i. e. seniorum nomine venerabiles. Sed mature fatis novæ cum distinctiones membrorum Ecclesiæ tum appellationes sunt exortæ. Nam & Episcopi à presbyteri vel senioris appellatione differebat. habebaturque honorabilior; & in genere ministri Ecclesiæ, sive Episcopi sive presbyteri effent , facerdotes vocabantur , mox Clericorum ritulo discernebantur à cœtu, qui licet à Petro zau dietus . Larcorum nomine veniebat. Ignat. Epift. ad Smyrn. 'Aomalouag vit etiones, infomente pour peniguller mpercortepier rus omdenug nu dunnug. Tertull. de Exhort. castit. Vani erimus, si putaverimus, quod sacerdotibus non liceas, luicis licere. Cyprian. Epift. 52. Factus est autem Cornelius Episcopus de Dei 📀 Christi ejus judicia, de Clericorum pene omnium testimonte, de plebis, qua tum affuit; suffragio, & de sacerdetum antiquorum & bonorum virorum collegio. Hieron. I. 1. Epift. 14. Si cleros grace fors latine appellatur, propterea vocantur Clerici, vel quia de sorre sunt Domini, vel quia Dominus ipse sors, i. e. pars Clericorum est. Deinde Pauli Thebæi, Antonii, Bafilii & Hilarionis ætate nati in Ecclesia sunt Monachi, medium inter Clericos & Laïcos genus, qui primum in folitudinibus, mox & in urbibus fegregati ab humana societate strictioris vitæ gratia egerunt. Securis porro temporibus illi ex Clericis, qui vel destinati mimisterio Ecclesiæ, vel in eo jam constituti, propter Templum five in ipso Episcopio five in ædibus ei contiguis, menfa dormitorioque communi funt usi, & certis adstricti regulis, vita Monastica paulo liberioribus, in Episcopi vel præpositi disciplina studiis sacris operam navârunt communem, Canonicorum nomen obtinuerunt. Carol. M. Capit. l. 1. c. 73. Similiter qui ad Clericatum accedunt, quod nos nominamus Canonicam vitam, volumus ut illi canonice secundum suam regulam omnimodis vivant, & Episcopus eorum regat vitam , sicut Abbas monachorum. Unde colligere est, sic esse appellatos à Canonibus five regulis observandis, etsi Carolus' du Freine in Glossar. existimet, dictos à canone frumentario seu sportulis Ecclesiasticis & stipendiis annuis vel menstruis, qua ex Ecclesiasticis re disibus accipiebans. Rectius observat idem, Canonicorum nomen Gregorii Turoneniis ævo jam notum fuisse, utpote qui scribat histor. l. 10. c. 31. Baudinum Turonensis Ecclesise Episcopum mensam Canonicorum instituisse.

res qui-

Quum autem aucta seculi corruptione, & luxu licentiaque in Ecclesia dominanre, Cabegulares nonici plerique neque Regum legibus, neque Feeula- Synodorum decretis ad vitam canonicam retracti, præscriptas sibi regulas negligere pergerent, tandem de restaurando veteri instituto cogitatum est, nomenque Canonicorum Regularium illis datum, qui diligentius sui ordinis canones observarent, uti Canonici seculares audiebant corum desertores. Trith. in Chron. Hirfaug. ad ann. 977. Anno ifto moritur Theodoricus Archiepiscopus Trevirensis, sub quo Canonici majoris Ecclesia ibidem abjetta regulari vita quam bucusque in eadem Ecclesia majeres corum sontinuaverant, desierunt esse regulares, & facti funt nomine & conversatione seculares. Quorum exemplo malo Canonici quoque S. Paulini Trevirenses, S. Castoris in Confluentia, Moguntinenses, Wormatienses, Spirenses & complurium aliarum Ecclesiarum diversis quidem temporibus, sed uno impietatis spiritu, regularis vita communitasem abjecerunt. Similem de Canonicorum pravitate querelam movit seculi XII scriptor gravis Jacobus de Vitriaco hist. Hieros. c. 71. Regulares autem (ait) postquam veneno divitiarum infecti amplis possessionibus supra modum excreverant , contemptis superioribus suis , disrumpentes vincula eorum, or projicientes ab ipsis jugum ipsorum, non solum Ecclesiis & Ecclesiasticis virie

101

molesti sacti sunt, sed & ipsi invicem invidentes, o invicem detrahentes, non sine gravi scandalo totius Christianisatis, usque ad apertas contumelias, o odia manifesta, o fere usque ad consistui, o violentias o pugnas non solum verborum, sed verberum plerumque procedebans.

Laudatus equidem Carolus du Fresne pu- 4. 192 tat . Canonicos Regulares nominari, qui vi- Virique vant secundum regulam ils propriam as prascriptam, adstricti cum seculares dicantur vivere secundum Canones Augusta seu regulas Clericis omnibus indictas. Verum ex ni Jacobi de Vitriaco testimoniis ab ipso du Freme productis manifestum est, cum seculares tum regulares Augustini reguia suisse adstrictos. Sic enim in hist. Occid. c. 30. scribit : Cathedralium Ecclesiarum ministri , quos nunc Cunonicos seculares appellamus, sub eadem regula (du Freine inselligit S. Augustini) communiter à prima sorum inslitutione Domino servierunt in humilitate, paupertate; divinis officiis. lectionibus & orationibus vacando, in castris Domini militantes, simul in refectorio sobrium cibum sumentes, in eodem etiam dormitorio castis cubilibus nocte quiescentes. Et cap. 21. Illiautem, qui Canonici regulares dicuntur, B. Augustini regulam pro fundamento religionis habentes, media 👽 regia via incedentes , secundum primas regularium institutionum observantias, camisis & femoralibus , super pellitiis & pellibus , culcitis & linteaminibus utuntur. Camisias & semoralia de nocte non deponunt, post matutinas ad cubicularevertentes, causa recreationis dormunt. Novem lectonum numerum in nocturno officio non excedunt : tribus diebus in hebdomada carnesedunt : posces, ova, saseum, in refectorio dichus abis

208 DE LA CONDANNATION manducans. Hæc fusius a legare placuit, ut parteret, quodnam fuerit Regularium Canonicorum institutum à Templariis observatum.

§. 18. Quod ad Augustini regulam attinet, vetus Fain ade est sabula à Monachis ad gloriam ordinis conAugusti- sicta, pium hunc Hipponensis Ecclesiæ Doctorem certum Fratribus præscripsisse vivendi modum; sed quam ridet Erasmus nec Polidorus
Virgilius credere potuit. Capita ejus regulæ,
qui volet, legere poterit in Hospiniani hist. de
Orig. Monach. I. 6. c. 2: Vixit quidem Augustinus cum Theologiæ studiosis, qui deinde
aucti rerum sacrarum notitia Hipponensi aliisve
Ecclesis, rogantibus Episcopis, dati suere ministri, sed ut docti observarunt, neque se umquam vocavit monachum, neque secundum
aliam, quam Apostolorum regulam vixisse,
Possidonius scribit.

\$. 19. Templavierum tria veta. Paupertas vriplex.

Ceterum vota, quibus se more Canonicorum Regularium obstrinxere, erant paupertatis, cœlibatus & obedientiæ. More Canonicorum Regularium in obedientia & castitate, & sine proprio militaturi summo Regi. Jac. de Vitr. hist. Hier. c. 65. Et Bernhardus Exhort. ad mil. C. S. Honorant certatim Dei Templum sedulis & finceris obsequiis, jugi in eo devotione immolantes, non quidem veterum ritu pecudum carnes, fed vers hostias pacificas, fraternam dilectionem, devotant subjectionem, voluntariam paupertatem. Est autem Clericorum Monachorumque tergemina paupertas; Altissima, quando nec in proprio, nec in communi quicquam possidemus, nec agros, nec domum, nec reditus, nec pecora, nec vestimenta, nec libros, nec rei supellectilis quicquam; Media, qua nihil quidem

dem proprii, quædam tamen in communi possidemus, ut libros, vestimenta, & victum quotidianum; & denique Infima; cui aliqua & propria & communia, sed ea tantum quæ ad victum & cultum naturalis necessitas exigit, habere licitum est, ut vestimenta; libros, stipendia, fundos & agros aliquot 4 & cetera, que ad tuendam vitam perinent. Atque mediam ab initio professi sunt Templarii paupertatem, quippe qui proprii nihil habentes ftipe collecta se primum suffentarunt mox autem immenias, uti infra audiemus, divitias acquifiverunt, stultam superstitiosis hominibus liberalitatem exercentibus.

Volunta iæ paupertatis votum jam Paula, \$. 20. Romana fœmina vovit apud Hieron. 1. 3. Vetum Epist. 8. nam testem invocabat Deum, se hoc paupertahabere woti, ut mendicans ipsa moretetut; ut nymi aunum numum filia non dimitteret , er in funeretate fasuo aliena sindone involveretur.... Denique con-ctum. secuta est, quod optabat, & in grandi are alieno filiam dereliquit, quod hucusque debens non suis viribus, sed Christi se considit misericordia reddituram. Ipie passim Hieronimus eos, qui bonis suis renunciant, ceu perfectos laudat. Quod autem afferis melius eos facere, qui utuntur rebus suis, o paulatim fructus possessionum suarum pauperibus dividunt, quam illos qui possessionibus venundatis, semel omnia largiuntur: non à me eis sed à Domino respondebitur : si vis esse persectus, vade & vende omnia, qua habes; & da pauperibus, o veni, e sequere me, I. 2. C. Vigilant. Similia habet I. 2. Epist. 6. 16. 20. 23.

Paupertatem comitari debuit calibatus voicaliquem glorioso castitatis nomine infigniverunt

DE LA CONDANNATION è io flatum cum virtute confundentes. Et certè brima jam Christianse Ecclesise state ex utroque sexu quosdam non modò commoditatis gratia; sed & sanctitatis opinione; à matrimonio se continuisse, vel continentiam eam suasisse; apparet ex iis; quæ Paulus 1. Cor. 7. cap: fuse de hoc argumento disputat: Quare & pronunciat; servatum iri fæminam, si manserit in side, & charitate, & sanctimonia cam modestia Ala res verrovovias ; 1. Tim. 2.15. non obstante liberorum purtu ; quam effe vim præpofitionis ale' loca fimilia docent ; ut Rom. 2.27. condemnabit te 7 2/2 22 4448@ ni melbung muegharn vous; qui legis es transgreffor , etsi scriptam acceperis legem , & circumcisus s. Rom, 4. II. at effet Pater omnium credentium d' angobusias, non obstante praputio 1. Petr. 3. 20. in qua servata pauca, i, e. octo anima di vialo, non obstante diluvio, mediis in aquis.

myte 6

Labente post ad finem seculo II. Pingius Gnosiorum Episcopus abstinentiam à conjugio datià Pi- commendavit. Quam ob rem Dionysius Corinthiorum Episcopus, Soteris Romani æqualis epistola ipsum monuit, Ne grave servanda castitatis onus necessario fratribus imponat ; sed multorum sese imbecillitati attemperet. At Pinytus respondens Suscipit quidem ac laudat Dionyfium ; verum bortatur vicisim , ut jam solidiore tibo tradito populum sibi concreditum perfectioribus literis pascat ne perpetuo latteis sermonibus immorantes; in puerili institutione negligenter confenescant. Euseb. hist. Eccles. l. 4. c.23.

Que Luttantius Inftit. 1. 6. c. 23. hanc in rem habet ; omnino merentur addi. Nec verè

(scribit ille) aliquis existimes, disficile esse frenos imponere voluptati, eamque vagam & errantem tastitatis pudicitiaque limitibus includere, cum propositum sit hominibus eam vincere; ac plurimi beatam atque incorruptam corporis integritatem retinuerint, multique sint, qui hoc cœlesti genere vita felicissime perfruantur. Quod quidem Deus non ita sieri precepit, tanquam astringat; quia generari homines oportet, sed tanquam sinat. Scit enim quantam his affettibus imposuerit necessitatem. Si quis hoc, inquit, facere potuerit, habebit eximiam incomparabilemque mercedem. Quod continentia genus quasi fastigium est, omniumque con-Summatio virtutum, ad quam si quis eniti eluctarique potuerit, hunc servum Dominus, hunc difcipulum Magister agnoscet, hic terram triumphabit , hic consimilis erit Deo , qui virtutem Dei cepit.

Sed quod hactenus in Christianorum fuit arbitrio relictum, paulatim abiit in præceptum, Pracepti & cælibatus lege adstringi cæpere non modo autem Clerici Monachique omnes, sed & laici, qui avo postevirginitatis votum fecerant. Disertus est hac de re Synodi Eliberinæ anno Æ. V. 305. celebratæ canon 33. Placuit in totum prohibere Episcopis, Presbyteris, Diaconis ac Subdiaconis positis in ministerio, abstinere se à conjugibus suis, e non generare filios. Quod quicunque fecerit. ab honore clericatus extermnetur. Et Synodi Ancyranæ quam Cabaffutius ad ann. 314. refert, canon 19. fancit : Quicunque Virginitatem profitentes, professionem suam reddunt irritam, it bigamorum definitionem impleant, quâ scil. nonnifi elapso anno ad sanctorum communionem funt admissi. Siritius autem Romanam ad se-

DE LA CONNDANNATIO dem anno 385, evectus, cum Monachos Virginesque propositum non servantes, tum clericos vel Ministros, à conjugum usu non abstinentes, gravi Epistola ad Himerium Tarraconensem Episcopum data notavit, eamque repetiit Innocentius I. qui anno 402. post Anastasium Sirivio successit. Sic enim inter cetera Innocentius ad Exuperium Tholofanum Episcopum scribit : Proposuisti, quid de his observari debeat , quos in Diaconi ministerio , aut in officio presbyterii positos, incontinentes esse aut fuisse, generati filii prodiderunt. De his & divinarum legum manifesta est disciplina, & beata recordationis viri Siridii Episcopi monita evidentia commearunt, ut incontinentes in officies talibus positi, omni Ecclesiastico honore privarentur, nec admittantur ad tale minssterium, quod sola continentia oportet impleri. Arelatensis porro Concilii II. quod nonnulli ad tempora Siritii referunt, Cabassutius autem habet anno 452. decretum II. statuit: assums aliquem ad sacerdotium non posse in vinculo conjugii constitutum nisi fuerit promissa conversio. Et cap. 33. De puellis qua se voverunt Deo, & praclari nominis decore floruerunt, si post 25: annos atatis ad terrenas nuptias sponte transierint, id custodiendum esse decrevimus, ut cum his, cum quibus se obligaverint, communione priventur, ita ut eis postulantibus poenitentia non negetur, cujus poenitentia communio multo tempore differatur. Ita canon 16. Concilii Chalcedonensis anno 430. habitæ decernit : Virginem qua se Demino Deo dedicavit , similiter & Monachos . non licere matrimonie conjungi. Sin autem hoc fecisse inventi fuerint, fint excommunicati. Vid. Synodi Turon. Il. Camon xi. xv. & Toletanæ IX. c.non x. & fortè his omnibus antiquiores Apostolorum vr. xvII. xxVII. Interim quicquid de Glericorum Monachorumve continentia statuendum i sit, fateri tamen oportet, cælibatum cum militari Templariorum vita melius longè quam matrimonium convenisse.

Tertio denique sacri milites nostri fecere §. 24. votum obedientiæ Hierosolymitano Patriarchæ Vetum præstandæ, imitati Monachos qui Abbati, obedient tia. vel Clericos qui Episcopo suo alterive præpofito parebant. Prapositum monasterii timeas ut Dominum, diligas ut Patrem; credas tibi salutara quidquidille praceperit, nec de majoris sententia judices cujus officii ali obedire, o implere qua jussa sunt, dicente Moyse : Audi Israel & tace. Hieronymi est admonitio 1. 2. Epist. 15. De Monachis Orientalibus Sulpicius Severus Dial. 1. 6. 17. Pracipua , ait , ibi virtus & prima oft obedientia , neque aliter adveniens ad monasterium Abbatis suscipitur, quam qui tentatus prius fuerit er probatus, nullum unquam recusaturus quamlibet arduum ac difficile, indignumque toleratu Abbatis imperium. Mox subjungit mirabile duorum monastici ordinis candidatorum exemplum, quorum unus jubente Magistro medias ardentis clibani slammas intravit illæfus, alter verð aridæ virgæ solo fixæ irriguam per biennium ministravit aquam, è Nilo flumine per duo ferè millia petitam, propriisque humeris quotidie convecham, donec tandem anno tertio floreret : c. 18. 19. Magne Deus quantum non gloria tua inter mortales caperet incrementum, si ad fancta, ad justa, ad salutaria præcepta tua exequenda tam essemus alacres tamque promiti 82

cito satis Templarios Patriarchæ Hierosolymi-

§. 26. Templariorum officium,

tani se imperio subtraxisse. Officium quod in primis Patriarcha cæterique Episcopi ab iis exigebant erat, ut diximus, terræ sanctæ ab incursantibus barbaris vindicatio, & peregrinantium ab infidiis eorum & latrociniis defensio, qua de magnifica satis verba funt Bernhardi in Exhort. ad milit. c. 1. Novum ( ait is ) militie genus ortum nuper auditur in terris, o in illa regione, quam olim in cruce prasens visitavit Oriens ex alto, ut unde tunc in fortitudine manus sua tenebrarum principes exturbavit, inde modo ipsorum satellites, filios diffidentiain manu fortium suerum dissipatos exterminet, faciens etiam nunc redempsionem plebis sua , & rursum erigens cornu salutis nobis in domo David pueri sui. Et Jac. de Vitriaco hist. Hieros. c. 65. Procedente (scribit) tempore cum omnibus mundi partibus divites 😅 pauperes, juvenes & virgines, senes cum junioribus loca sancta visitaturi Hierofolimam pergerent , latrunculi quidam er raptores, er viarum publicarum pradatores, incautis peregrinis insidiantes, multos ex ipsis spoliabant, quosdam autem trucidabant. Quidam autem amabiles & devoti milites charitate ferventes, mundo renunciantes, & Christi se servitio mancipantes, in manu Patriarcha Hierosolymitani , professione er voto solemni se adstrinxegunt, ut à pradictis latronibus & viris sanguinunz

desenderent peregrinos, & stratas publicas custodirent, more Canonicorum Regularium in obedientia & cassitate, & sine proprio militaturi summo Regi.

Officium istud militibus nostris Patriarcha & \$.27. Episcopi cæteri, Tyrio teste, injunxere ad Officii consequendam peccatorum remissionem (vid. \$. frustus. 13.) quam partim de condonatione pœnarum ab Ecclesia injunctarum, partim de iræ divinæ, crimina prementis, placatione intelligere licet.

Solebat quippe Ecclesia ad coercendam 6, 28. peccandi licentiam, prolapsis in scelera defini- Satisfatas canonibus imponere pænas; quas qui per- die tulit, satis Eclesiæ secit, peccatique est veniam nactus. Hinc August. ad Laurent. c. 65. Rette constituuntur ab his, qui Ecclesia prasunt tempora poenitentia , ut fiat etiam satis Ecclesia , in qua remittuntur ipsa peccata. Vid. Synodi Ancyranæ cap. 4. & feqq. Sic Innocentius I, cap. 7. decret. monet : De pænitentibus vero qui sive ex gravioribus commissis, sive ex levioribus panitentiam gerupt , si nulla interveniat agritudo , quinta feria ante pascha ess remittendum Romana Ecclesia consustudo demonstrat. Caterum de pondere astimando deliftorum Sacerdatis est judicare, ut attendat ad confessionem poenitentis, o ad fletus atque lacrymas corrigentis, ac tum jubere dimitti, cum viderit congruam satisfactionem. Concilium Toletanum III. can. xI. Quoniam comperimus per quasdam Hispaniarum Ecclesias non secundum canones, sed fadifique pro suis peccasis homines agere poenitentiam, ut quoties peccare libuerit , toties à presbyteris se reconciliari expostulent, Gideo pro coercenda tam execrabili prasumptione, id à sancto Concilio jubetur .

ut secundum formam canonum antiquorum detul pænitentia; h. e. ut eum prius, quem sui pænitet facti, à communione suspensum faciat inter reliquos pænitentes ad manus impositionem crebro recurrera. Expleto autim satissactionis tempore, sicuti sacerdotalis contemplatio probaverit, eum communioni restituat.

\$. 29.
Med are
missions
precate
rum onsequenta
secundum
Veteres.

Deinde autem precibus, jejuniis & eleemosynis, imò & religiosis peregrinationibus, peregrinantium à latronibus defensioni, alifque operibus molestis aut cum periculo conjunctis tributa virtus est peccata expiandi, dictatasque in Dei ipsius foro pænas avertendi. August. ad Laur. c. 70. Per eleemosynas de peccatis preseritis est propitiandus Deus. Et C. 72. Multa itaque sunt genera eleemosynarum, qua cum facimus, adjuvamur ut dimittantur nobis nostra peccata. De precibus c. 71. De quotidianis autem levibusque peccatis, sine quibus vita hac non ducitur, quotidiana oratio fid lium satisfacit. Hieron I, 1. Epist. 25. Pro facinoribus meis ad eam folitudinem commigravi , qua Syriam juncto Barbaria fine disterminat. Egregie quidem Dallæus 1. de pœnis & satisf. disputat, minimè idem cum Romana Ecclesia sensisse de hoc argumento veteres, etsi eodem fint usi sermone : tamen credere haud possum, fuisse ab iis doctrinam de justitia peccatis in foro Dei amplè satis intellectam, populoque Christiano clare ac distincte traditam : quin cxistimo, hac ipsa de caussa præcipuum istud religionis caput sequioribus seculis & ignorari & corrumpi superstitione & involvi erroribus facile potuisse, quia post. Apostolorum obitum-neque frequenter fatis neque plene & perspicue fit Ecclesiæ propositum.

Ad declaratum usque huc officium præstan- \$. 30. dum votumque servandum Templarios obstrin. Templaxit maxime Patriarcha Hierosobymitanus, cui riorum fese ab initio submisere. Grande est Patriarchæ Patriarnomen , Lxx. Interpretibus familiare , atque cha Hieoriginis virtute rus mureus accorde, tribus seu resolvais familiæ principem notat. Ita Paulus Abraha-Patriermum Hebr. 7. 4. Stephanus duodecim Jacobi charum filios Act. 7. 8. 9. & Petrus Regem Davidem nomen & Act. 2. 29. appellat. Judæi deinde post Hiero:olymorum excidium longe latèque dispersi. ut quandam conjunctionis speciem servarent. in Oriente viros principes fibi præfecere, quos itidem Patriarchas vocarunt, uti Du Fresne in Gloffar, Beveregius in Annot. in Can. Concil. Nic. & Suicerus in Thef. Eccl. monent. Sed circa annum 420. Imperatorum legibus Patriarchas habere vetiti funt. E Synagoga transiit appellatio in Ecclesiam Christianam, & primo quidem sine discrimine Episcopi hoc nomine venerunt, quod ex Nazianzeno & Gregorio Nysseno Cl. Suicerus ostendit: postea verò Patriarchæ funt nominati, it indene dounious "tugget, docente id ex Macario Ancyrano Leone Allatio I. z. c. 8. de Eccl. Occid. & Orient. consenfu. Nempe ut civitates habuere Episcopos, provinciæ Metropolitas vel Archiepiscopos: sic diœceses, quæ plures continebant provincias. paruere suis Patriarchis. Originem hujus instituti ex Socrate, qui I. 5. c. 4. Patriarchæ nomen primus hoc sensu adhibuit, ad Consilium Constantinopolitanum, anno 381. contra Macedonium congregatum, Viri docti referunt. quippe quod canone secundo jubet, Episcopi ultra diecesin in Ecclesas extra suos terminos ne ac-

cedant, nec Ecclesias confundant erc. Verum enimvero Concilium Constantinopolitanum hoc canone repetiit modò Synodi Nicenæ decretum, atque illa can. 6. sa dexem ilu zeelen , antiquos servare mores præcipit. Itaque à prima statim Christianæ Ecclesiæ ætate, guemadmodum inæqualis erat urbium dignitas, & una caput super alteram efferebat, sic honoratiorum civitatum, præsertim metropoleon, Episcopi cæteros auctoritate & potestate antecelluere; tum dignitates brevi peperere ambitionem, ambitio lites & jurgia, alterque in alterius jura, five honesto titulo acquisita, five vi & fraude usurpata, occasione data aut quæsita invasit: cui malo ut Nicena Synodus obviam iret, fextum feptimumque canonem fecit, quibus suos cuique limites fixit. Atque hactenus placent quæ ad vi. canonem scripsit Balsamon : Prasens & septimus canon statuunt quatuor Patriarchas, vid. Romanum, Alexandrinum, Antiechensem, & Hierosolymitanum, de Constantinopolitano enim in aliis canonibus tractabitur, ex antiquis moribus bonorari. Nihilominus ignorarunt tum Niceni Patres Exarchi diecesin , Archiepiscopi , Patriarcha, ..... recentiores & superbientes situlos, verba funt Celeb. Spanhemii, dissertat. Theol. hist. de can. vi. Concil Nic. p. 1. §. 14. Vid. can. Apost. xxxxv. & Synodi Antioch. 1x. xIII. Concilium Chalcedonense, Patriarchas Alexandrinum & Constantinopolitanum vocat Achermanas , can. xxvIII. & xxx. Et can. 1x. supra Metropolitanum ponit, diœcesis exarchum. Si clericus autem cum proprio, vel etiam alio Episcopo litem habeat, à provincia Synodo judicetur. Si autem cum ipfius provincia Mepropolitano Episcopus vel clericus controversiam babeat, diœcesis Exarchum adeat, vel imperialis urbis Constantinopolis thronum o apud eum litiget.

Quod ad Patriarcharum attinet numerum, Numene de Aquilejenfi, Gradenfi & Veneto in Occidentali plaga quicquam dicam, Socrates hist. Eccl. 1. 5. c. 8. diversos memorat Orientis Episcopos, quos Constantinopolitana Synodus Patriarchæ dignitate auxit. Atque de Ti-motheo Æluro, Ephesiorum Episcopo, testatur Evagrius 1.2. c. 6. Reddidis Ecclesia Ephefina jus Patriarchatus, quod Concilium Chalcedonense ei ademerat. Verum Synodus Trullana, Justiniano Rinotmeto imperante habita, canone xxxv1. nonnisi quinque, & isto quidem ordine, Patriarchas recenset: Romanum, Constantinopolitanum Romano æqualem Alexandrinum, Antiochenum & Hierosolymitanum.

Hierosolymitanam Ecclesiam diu rectam ab \$. 32. Episcopis fuisse, abunde constat ex Eusebie, Episcopi qui hist. Eccles. l. 4. c. 5. seriem illorum re-lymit. censet. Et ipsi quidem Hierosolymitani Epis-quando copi paruere Metropolitano, Cæsariensi Epis-fasti Pacopo, sic tamen ut post eum inter omnes Pa-triarcha. læstinæ Episcopos primum locum, sed absque potestate, tenerent, de quo disertus est Nicenus can VII. Quoniam obtinuit consuetudo & antiqua traditio, ut qui est in Ælia Episcopus bonaretur, habeat honoris consequentiam, five ut rectius vertit l. c. Celeb. Sphanhemius, sesundum bonorem, metropoli propria dignitate servata. At quum successu temporis frequentes à Christianis ad Hierosolymam peregrinationes susciperentur, hujus loci Episcopus in majori

**110** quam Cæfarienfis honore cœpit esse, caput que fus tupra Metropolitanum extollere, debitamque Cæsariensi Episcopo in Palæstinam rapere potestatem, quod in Synodo Ephesina fecit Juvenalis, à Cyrillo Alexandrino tum repressus. sed post viginti demum annos in Chalcedonensi perfecit. Nam ea tessione v. Anthiocheno duas Phœnicias cum Arabia, Hierotolymitano autem Episcopo tres Palæstinas, eoque & Cæsaream primæ Palæstinæ urbem subjecit. Quomodo fecutis temporibus Patriarcha Hierofolymitanus non paucas Ecclesias ab Anthiochena sede avulierit, legere est apud Wilh Tyrum litis spectatorem. l. 14. c. 11. & segq. Conf. Marin, Sanut. Torfell. part. 7. C. 2. & Jacob de Vitr. hift H erof. c. 55. 56.

**5**. 33. Tempus inftitari Templa. rigrum.

Arque hæc de Instituto Templariorum sub Patriarchæ Hierofolymitani imperio dixisse sufficiat: nunc quando illud cœperit, videndum est. Wilhelm. Tyrius, proximus iis temporibus scriptor, & post eum Jac. de Vitriaco ac Matth. Paris referent ad annum Æ. V. M C XVIII. quo Balduinus II. Balduino I. in Hierosymitano, Calo Johannes Alexio in Imperio Constantinopolirano, Gelasius II. Paschali in sede Romana, & Arnulfo Gormundus natione Francus ex Ambianensi provincia, Genebrardo in Chron. Guarimundus dictus, in Hierosolymitana successit: Germaniam Henrico V. Galliam Ludovico VI. & Angliam Henrico I. regentibus. Hinc emendatur magnum Chronicon Belgicum, in quo legitur, ordinem incepisse sub anno Domini M C XIX. sub Balduino Rege Jerusalem bujus nominis primo. Geminum quoque errorem erravit Polyd.

CXXIII. referat, dicere non habeo. Locum in quo primum egere, nomen indicat: Nam quia juxta templum Domini in palatio regio Locus. mansionem habebant, fratres militia templi dicuniur, verba funt Tyrii. Scil. iis quoniam neque Ecclesia erat , neque certum habebant domicilium, Rex in palatio, quod secus templum Demini ad australem habet partem, eis ad tempus concessit habitaculum. Canonici verò templi Domini plateam, quam circa pradictum habebant palatium, ad opus officinarum certis quibusdam conditionibus concesserunt , l. 12. c. 7. Eadem refert Jacob. de Vitriaco hist. Hieros. c. 65. & Matth. Paris Tyrii ferè verba exscripsit. Volaterr. 1.21. narrat, à Rege & Templi Abbate impetravisse, ut in parte adium ipsius templi eis habitare liceret, quod ex eo retinuit Polyd. Vergil. 1. c. confirmatque Bernhardus Exhort: ad mil. c. 5. Es verd (ait) templum Hierosolymis in quo pariter habitant, antiquo er famosissimo illi Salomonis impar quidem structura, sed non inferius gloria... Ornatur tamen hujus quoque facies templi, jed armis , non gemmis : ep pro antiquis coronis aureis ;

## DE LA CONDANNATION

circumpendentibus clypeis paries operitur: pro candelabris, thuribulis atque urceolis domus undique frenis, sellis ac lanceis communitur. Plane his omnibus liquido demonstrantibus, codem pro domo Dei milites fervere zelo, quo ipfe quondam militum Dux vehementissime inflammatus, armata illa sanctissima manu non tamen ferro, sed flagello, quod fecerat de resticulis, introivit in templum, negociantes expulit, nummulariorum effudit as, & cathedras vendentium columbas evertit, indignifmum judicans, orationis domum hujuscemodi forensibus infestari. Tali proinde sui Regis permotus exemplo, devotus exercitus multo sane indignius, longéque intolerabilius arbitrans, sancta pollui ab infidelibus quam à mercatoribus infestari, in domo fantia cum equis o armis commoratur, tam ab spsa quam à cateris sacris omni infidelitatis spurca 👽 tyrannica rabie propulsata : ipsi in ea die noctuque tum honestis quam utilibus officiis occupantur. Hæc Bernhardus, quæ allegavi integra, ut quo ornatu templum instruxerint, fimulappareret. Cæterum à templo Hierofolymitano quod incolebant Templarii; alias quoque in Gallia & Anglia illorum ædes Templi habuisse nomen ; testatur Du Fresne in Gloss.

Antequam autem hinc pergamus, oportet Post Hierofolymorum rossymas historiam paulo altius repetere, quandoquidem destruttas Titum Imperatorem Romanum subvertisse ea funditus & incendio vastasse. è Romanarumi Judaicarumque rerum monumentis constat. Diserte enim Josephus 1. 7. de bell. Jud. c. 1. Jubet Casar omnem omnino urbem, ipsumque templum funditus evertere : & postquam à ruina tres excepit turres cum muri urbem cingentis

condita

Ælia.

parte ; subjungit : reliquum autem totum civitatis ambitum sta tomplanavere diruentes, ut qui ad eam accederent, unquam habitatam suisse vix crederent. Equidem post istam Hierosolymorum ma domatu nonnulla domicilia eo in loco ; quo antea urbs steterat, cum parvulo templo & Synagogis aliquot à Christianis & Judæis extructa fuisse, citatus à Beveregio Epiphanius in 1. de mens. & pond. docet : Sed ea quoque demolitus est Ælius Adrianus, quum Judæos in Palæstina duce Barchocheba tumultuantes anno Christi 132. perdomaret; & novam in vicinia condidit urbem , quam de nomine suo Æliam vocavit, Judæos tamen omni regione Hierofolymitana lege exclusos incolere non permisit, teste Euseb. hist. Eceles. l. 4. c. 6. & Paulo Diac. hist. misc. l. 10. c. 9.

Observandum hic est, Æliam non iisdem, §. 36. quibus Hierofolyma, stetisse vestigiis, sed In loce quædam loca urbis sanctæ ambitu olim com- visino. prehensa, uti fuit mons Sion, extra Æliam jacuisse Abul Pharajus dynast. 7. p. 76. Hec anno prodiit Hierofolymis quidam, nomine Bencocab (filius stella) qui Judaos seduxit, pratendens se è colo instar stella descendisse, quo ipsos à servitute Romanorum liberaret , quem corum multi secuti sunt; cujus rei nuncio ad Adrianum delato, misit ille copias, que ipsum intersecerunt, expugnatis Hierosolymis Judaos perdiderunt, urbemque Hierosolymitanam penitus diruerunt, prope cam extructa urbe , quam Æliam Adrians appellarunt, in qua alienigenas collocarunt, jussisque Adrianus pracidi aures Judaorum superstitibus, atque hans iis legem indixit, ne quis vel

224 DE LA CONDANNATION 2 longinquo Hierosolyma insucresur. Adde quæ habet Wilb. Tyr. 1. 8. c. 2.

Quod Abulpharajus aliique auctores testan-Sednueles tur, Adrianum Judæos Æliæ prohibuiffe aditu, non modo de iis, qui religione erant Judæi, intelligendum eft, sed ad integram exeriundis tendere oportet nationem, ipso que ad Chriperm: [a. stianos Judarca stirpe progenitos. Neque enim verum est, quod Orosius 1. 7. c. 13. & qui illum exscripsit Paul. Diac. hist. misc. 1. 10. c. o. habet Adrianum Christianis tantum civitatem permissse, siquidem Eulebio teste 1. c. Imperator peregrinis eam nationibus implevit. è quibus tamen nonnullos Christiana coluisse sacra haud infitiamur. Id confirmat Sulpic. Sever. hist: Eccles. l. 2. c. 31. Quia Christiani ex Judais potissimum putabantur , namque tum Hierosolyma nonnisi ex circumcisione habebat Ecclesia sacerdotem, militum cohortem custodias in perpetuum agitare jussit (Adrianus) qua Judaos omnes Hierosolyma aditu arceret. Quod quidem Christiana fides proficiebat, quia tum pene omnes Christum Deum sub legis observatione credebant. Nimirum id Domino ordinante dispositum, ut legis servitus à libertate fidei atque Ecclesia tolleretur.

Quin Écclesse in Ælia ex aliis gentibus col-Et Leste- lectæ, quæ Marcum habuit primum Episcofia ex a- pum, Adrianus cum incolis à Doctrina Christi liis genti- alienis, quibuscunque potuerunt modis, ægrè bus collefecere. Idem enim Sulpicius 1. c. Adrianus; qua. air, exissimans se Christianam sidem loci injuria perempturum; er in templo ae loco Dominica passsionis Demonum simulacra constituit Et Eutychius Patriarcha Alexandrinus, qui post me-

dium vixit seculum ix. in Annal. part. t. p. 355. Impleta autem sunt Hierosolyma ( Æliam Putat ) Grecs ; qui cum Christianos simetum istud fub quo erat sepulcrum , & cranium adire atque sbi preces fundere viderent, eos hoc facere 'probibentes , super simeto templum Veneri dicatum struxerunt. Eadem resert ante Eutychium Sozomenus l. z. c. tr

Quum autem lapfu temporis in Palæftinam; \$. 30. & præsertim ad sepulcrum Domini, creberri-Tandene instituerentur peregrinationes; Æliæ Hierof-Episcopi caput hac occasione reliquos supra Palæstinæ Episcopos efferentes, audire Hierofolymitani, & peregrinantes ipfi Hierofolymas, non Æliam visitasse credi voluere: quo factum est, ut structa ab Adriano urbs modo Hierosolyma, modo Ælia nominaretur; quod posterius nomen suo adhuc tempore in usu suisse, Eutychius I. c. testatur. Atque ista quidem co nosse juvat, ut si qua veterum prophetarum oracula Judaicæ genti ad Regem Davidem ultimo tempore convertende spem faciant reparandæ Hierosolymæ, nondum ea esse impleta intelligamus. Vid. eruditissime de Hierosolymorum eversione & reparatione disserentem Beveregium in Annot, in Nicen. Syn. can. vr. & v11.

Quod ad extructum in Ælia templum atti- 5. 4%. net, diversa ejus diverso tempore fata fuerunt. Fainm Nam anno Christi 326. Helena mater principis rum Conftantini, que Augusta cum filio contegnabut , lia condia cum Hierosolymam agnosceré concupisceres, repertatorum ibi idola ac templa protrivit : mox usa regni viribus Helena i basilicam in loco Dominica passionis er resurrectionis es ascensionis constituit, Sulpic. Sever. 1. 2. 8;

225 DB LA CONDANNATION

33. At anno 363. Julianus imperii sui memoriami magnitudine operum gestiens propagare, umbitiosum quondam upud Hierosolymam Templum, quod postimulta er interneciva certamina, obsidente Vespasiano, posteaque Tito, egrè est expugnatum; instaurare sumitius cogitubat immodicis: negotiumque maturandum Alypio dederat Anthiochensi, qui olim Britannias curaverat pro prefessis. Cum itaque rei fortiter idem instauraret Alypius, juvaretque provincia restor, metuendi globi slammarum prope sundamenta crebris assultibus erumpentes, secere locum exustis aliquoties operantibus inaccessum: hocque modo elemento desinatius repellente cessavit incoeptum; Ammian Marcell. I. 23. C. 1. Vid.

Socrat. 1. 3. c. 17. Feliciore successu anno 438. Eudocia Theo-Endosia. dofii junioris uxor Hierosolymis, quo se jubente marito folvendi voti gratia contulerat monasteria extruxit; inœnia reparavit & pulcriora fecit; atque extra urbem Templum memoriæ Stephani Martyris primi dicatum statuit ; uti legere est apud Evagr. hist. Eccl. 1. 1. c. 21. 22. & Socrat. 1. 7. c. 47. Sed Cof-- roës II. Persarum Rex anno Æ. V. 615: imperante Heraclio evertit iterum vastavitque v urbe sancta effracta hostiliter in ea triginta sen tivium millia gladio perimens, crucem Dominicam , & loci ejusdem Episcopum Zachariam cum residuo populi tam uras quam regionis universa secum transtulit in Persidem, Wilh. Tyr. l. 1. c. 2. Paul. Diac. l. 18. c. 5. Tamen anno 629. Heraclius de Perfide victor reversus crucem Domini inde reportavit tum gloria , & per Mode-flum , quem Hierofolymis ordinaverat Epifcopum;

Ecclesiarum ruinas, quas Cosroes dejecerat ; in

priorem statum datis sumptibus netessaries reformari pracepit. Paul. Diaconus memorat Zachariam restitutum, 1. 18. c. 53. Consi Amoin.

de gest. Franc. 1. 4. c. 21.

Paulo post, anno scil. Christi 645. & Con- 5. 42. stantis Imperatoris secundo; Omar, tertius à Omares Muhammede; & primus Credentium dictus Imperator; Hierosolymas occupavit; modicisque incolis, quos fecit tributarios, & Episcopum habere, & dejectum Templum reparare, & religionem Christianam liberè conservare permisit, in Muhammedanorum verò usum, eo ipso loco, quo famigeratissimum steterat Judzeorum templum, aliud condidit. Quum enim noluiffet, Christiana in æde Hierosolymis fundere preces, ne hoc argumento fibi illam digresso ipso vendicarent Turci, à Sophronio scederis jure lecum petiit, in quo templum extrueret. Tum Patriarcha : Ego , inquit , locum Imperators fidelium concedam, in quo templum extruct ( cui extruendo Gracorum Imperatores impares fuere, videl. Petram, in qua Deus Jacobum ul-Locutus est , quam appellavit Jacobus portam cœli, Ifraelita autem Sanctum Sanctorum. Estque ipsa in serra medio, fuitque Sacrarium Ifraelitis; qui magna ipsum in veneratione babent, atque ubicunque fuerint inter orandum facies suas adipsum conversas) hac conditione ut mihi Syngrapham scribas , ne intra Hierofolyma extruatur prater illud adoratorium. Scripsit ergo Omar Ebnol Chetabi hac de re Syngrapham, quam ipsi tradidit. Siquiden cum Romani Christianam religionem amplexi essent s adificaretque Helena , Constantini mater , Hierosolymis Ecclesias , fuerunt Petra locus ipsique adjacentia vastata , ideoque relicta. Per

P 2

DE LA CONDANNATION tra unitem pulverem injecerant, adeo ut super ipsam grande effet ferquilinium, ideoque ipfam neglectus habuerunt Romani, neque ipsi eum, quem solebant Ifraelita, bonorem detulerunt, neque supraipsams Ecclesium struxerunt , eò quod dictum sit à Domino nastro Christo in Evangelio sancto: Eccerelini-quetur vobis domus vestra deserta: nec non: non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non diruasur ac vastesur. Sophronius ergo Patriarcha Omarum Ebnol Chetabi manu prehensum ad sterquilinium deduxit. Omar autem vestis sua ora prebensa ipsam pulvere implevit; quem in vallem gehenna projecis. Mohammedani ergo conspicientes, Omarum Ebnol Chetabi gremio suo pulverem gestasse , ipsi seposita mora omnes gremiis etiam suis, vestibus, elopeis, corbibus atque urceis abspertarunt, donec mundato ac purgato leco appareret petra, Eutych. Annal. part. 2. p. 287; 288. Mox Omarus sumptibus qui sufficere possent ad impensam designatis, & convocatis artificibus subjecta pro votis materia tam ex marmorum diversitate, quam ex lignorum differentia multiplici, templum adificari pracepit. Quo postea infra modicum tempus juxta sonceptum mentis feliciter consummato, quale bodie esse Hierosolymis dignoscitur, multis & infinitis ditavit possessionibus, unde suppeterent facultases, ad habenda perpetuo ejusdem sarta tecta, 😅 vetera renovanda, & continenda luminaria per manum corum ; qui in codem templo, deservirent . Wilh. Tyr. l. 1. c. 3.

\$. 43. Saraceficis igitur sacris suit dedicatum per Templaris 54. annos supra quadringentos, donec à Tanà quo stemplo stredo decem mille Turcarum cæde occupatum in Christianorum veniret potestatem, por-

in eo, sed in vicino Salomonis templo suas habuere Templarii sedes, quod Jacob, de Vitriaco in hist. Hier. c. 62. disertis verbis testatur. Est praterea (inquit) Hierosolymis templum aliud immensa quantitatis o amplitudinis, à quo fratres militia Templi Templarii nominantur, quod templum Salomonis nuncupatur, forsitan ad distin-Etionem alterius, quod specialiter templum Domini appellatur. Namque iftud Salomonis templum fuitipsa illa domus regia, cujus partem incolendam Templariis Regem ad tempus concesfisse snperius §. 34. audivimus. Ab austro verd domum kabet regiam , qua vulgari appellatione Templum Salomonis dicitur , Tyr. 1. 8. c. 3, Marin. Sanut. Torsellus refert, in duas fuisse ædes sacras divisum : Juxta Templum Domine ajunt esse templum Salomonis, in quo sunt dua templa : illuc nullus Christianorum intrare permittitur, ne juxta imprecationem Salomonis exaudiatur in gratione sua. Secret. fidel. cruc. 1. 3. part. 14. c. 9. Scripfit autem Venetus ille auetor post principium seculi xiv. quum Palæstinam Turci iterum tenerent. Martinus Polonus în Chron. videtur porticum templi apellasse: Dieti sunt milites templi, quia in porticu templi fedem sui ordinis statuerunt.

Porro uti domicilium, fic & victum ami-Aumque à Regis, Patriarchæ & aliorum Eccle- Victum fiæ Prælatorom liberalitate Templarii primum & amiaccepere. Dominus autem Rex , Tyrii verba Gum upfunt l. 12. c.7. cum fuis proceribus, Dominus de prime quaque Patriarcha cum Pralatis Ecclesiarum , de accepepropriis dominicalibus certa els pro victu o amictu. beneficia, quedam ad tempus, quedam in perpetuum contulerunt. Et Jacob. de Vitriaco : Ren

Tampla-

Parvulis ab initiis brevi stupendos ordo no-Confirma vus fecit progressus, auctoritate Synodi Tregio ordinis censis in Gallia confirmatus. Cum annis nouem, scribit Jacob, de Vitriaco l. c. in hac professione & sancta paupertate communem vitam ducentes, concorditer o quasi unius moris in doma permansissent, anno gratic millesimo centesimo vigesimo octavo, de mandato Domini Papa Honorii , & Domini Stephani Hierosolymitani Patriarche, instituta est eis regula, o habitus albus absque aliqua cruce assignatus. Hoc autem factum off in Concilio generali apud Trecas civitatem Campanie celebrato, sub Domino Albanense Episcopo Apostolica sedis legato, presentibus Remensi 😁 Senonensi Archiepiscopis, & Cisterciensis erdinis Abbatibus, cum multis aliis Ecclesiarum pralatis.

Auctor magni Rerum Belgicarum Chronici & regu- prodidit, Bernhardum Abbatem Clarævallenfem constituisse regulam Templariis præscriptam. Datus est eis post albus habitus sine cruce . o simul regula, quam sanctus Bernhardus confcripfit , rogatu illorum militum , qui primi fuegunt, & Ludovici Regis Francie, & Principum ac Baronum de regno Francia , factumque est hos in Cancilio generali apud Trecas. Idem putarunt Philippus Bergomensis in Chronico & laudatus fæpe Polyd. Vergilius. Tyrius equidem testatur, Clarævallensem Abbatem Synodo Trecensi interfuisse, atque inter opera Bernhardi extat ejus ad milites exhortatio, Hugoni primo Ordinis conditori dicata: sed apud neutrum legimus, esse à Bernhardo compositam Templariorum regulam, quod tamen fieri potuisse & forsitan factum esse, facile credimus.

Discrevit Templarios à cærera Larcorum & \$. 47. Clericorum turba habitus albus à Trecensi Habitus-Concilio, iis assignatus, quum antea communi que albus. uterentur. Atque vestium discrimina partim in men ve-Ecclesia partim in Rep. decora valde & antiqua sium ale esse, non controvertitur; sed innocentem ho-e'ate pestumque usum, crescente superstitione, pri-B. mum necessitatis, deinde & sanctitatis opinio corrupit. Equidem Johannes Baptista habebat indumentum è pilis camelorum, & Zonam pelliceam circa lumbos, Matth. 2. 4. quod fortè erat cilicium è rudibus impexisque cameli pilis contextum, cinguloque de corio facto constrictum, vestis genus trifte ac severum, quale & gestabat propheta Elias, 2. Reg. 1. 8. At virum conceptione, ortu, educatione & officio fingularem fingulari quoque modo esse vestitum, non est cur miremur vel temere imitemur. Habitus D. Jesu suit omnino communis, sunica en pallium, Joh. 19. 23. Tunica erat è vestium rotundarum genere, quæ undiquaque per extremum ambitum clause nullum haber bant angulum, De pallio Turtullianus: Pale

lium extrinsecus habitus, & ipse quadrangulus ; quare & è pallii Christi in crucem achi quatuor angulis milites fecere quatuor partes. Magistri exemplo Apostoli nonnisi unica tunica & pallio vestiri debuere: Ne possidete binas tunicas , Matth. 10. 10. Conf. Marc. 6. 0. & Actor. 12. 8. Nempe Veteres non tantum duas sed tres ac plures aliquando tunicas gestare sunt soliti: omnesque præter Cynicos philosophi habuere tunicam interulam & superariam, woodorge al daniderge, & fupra utramque pallium. Romani quoque unica diu contenti tunica post gerere duas instituerunt, quarum unam vocavere subuculam, alteram indusium, uti Salmasius observat in not, ad. l. Tertull. de pall. At Christus interdixit discipulos omni eo quod ad ornatum luxumve, viatori præfertim incommodum, pertineret, unde & fandaliorum, non calceorum ipsis usum permisit, Matth. 10. 10. Marc. 6. 9. Est autem wohnen calceus cavus, in quem pes immittitur, quoque totus tegitur, & ouedane folea, vel crepida quæ plantam pedis modo vestit, superiore eius parte nuda : talia sandalia habuit Retrus, Act. 12. 8. Prophetas falfos affectare vestes singulares, ovillis de pellibus factas, monet D. Jesus, Matt. 7. 15. Sed Hebræi misera queque ob nomen Christi ab hostibus passi, non cura eligente, sed inopia jubente, oberrarunt in ovillis & caprinis pellibus, Hebr. 11. 37.

Paulo post Apostolica tempora qui Christia-Philisma Philipsphicumin se disciplinæ exactissimos in omnibus cultores Phicumin se præstare volchant, uti Philosophorum in-Ecclesia scoppup, signichantur titulo, sic & pallium gestare amabant, quod Græcorum Philosophis erat proprium : vestimentum satis modestum & colore pullo, Græci vocarunt reibere, res-Sanor, janor. Justinum Martyrem & pracoipu zinak, in babite Philosophi , divinum prædicasse sermonem, testatur Euseb. hist. Eccl. I, 4. C. II. Quanquam existimem , virum prudentem eo vestitu non tam ab aliisse Christianis discernere, quam auditores paganis adhuc ritibus deditos suas ad conciones allicere voluisse. Et Tertulianus presbyter sivesacerdos factus rejecta toga pallium induit, caque propter à Carthaginensibus reprehensus librum do pallie , edidit , quod appellat hazitum sacerdotalem, fiquidem eo Christiani tum sacerdotes usi sunt. Heraclas presbyter Alexandrinus, Origenis æqualis, quum in Philosophi Maz gistri se scholam traderet, rejetta communi qua prius utebatur vefte, habitum philosophicum sumpsit , posteaque servavis , Euseb. I. 6, c. 19. At contra cæterorum amilio morem Sylvanus. Christianam religionem diligenter excolere nisus, co witam settatus monaficam, pallium gestare nobuit. Ab omni autem fastu tam fuit alienus , us sapenumero in frequenti multitudine civitatis (Constantinopolitanæ) qua tam celebris erat, fandalüs indutus ex fæns confectis incederet, Soerat. l. 7. c. 36.

In Rep. Alexander Severus in animo babuit, 5. 49omnibus officiis genus vestium proprium dare, & Alexan-omnibus dignitatibus, ut à vestitu dignoscoren-vi de veoue: er amnibus servis, ut in populo possent fium dist agnosci, ne quis sedițiosus esset, simul ne servi crimine ingenuis miscerentur. Sed hoc Ulpiano Pauloque ediffam displicuit, dicentibus, plurimum rixarum sore.

si faciles essent homines ad injurias. Tum satis esse constituit, ut Equites Romani à Senatoribus clavi qualitate discernerentur. Panulis intra urbem frigoris caussa ut senes uterentur permisit, cum id vestimenti genus semper itinerarium aut pluvie suisfet. Lamprid. c. 27.

Pauli Eremita primi veferes.

In Ægypto solitariæ vitæ auctori Paulo & bum & vestimentum palma prabebat: moribundus tamen ad Antonium inquit: pallsum quod tibi Athanasius Episcopus dedit, ad involvendum meum corpusculum defer. Hac autem B. Paulus rogavit, non quod magnopere curaret, utrum te-Etum putresceres cadaver, an nudum (quippe qui tanto temporis spatio contextis palmarum foliis vefliebatur) sed ut à se recedents mœror sua mortis levaretur, Hieron. in vit. Paul. Antonius vicissim mortui Pauli tunicam sibi vendicavit ; quam in sportarum modum de palma foliis ipse contexuerat.... diebusque solemnibus Pascha C Pentecostes semper Pauli tunica vestitus est, Id. ibid.

§. 51. detum.

Ante Constantini M. tempora omnes in ge-Colobium nere cum Monachi tum Clerici viliore acquieverunt habitu, interiore quidem colobio, qua Dalmais erat tunica absque manicis, vel certècum maea Sacer- nicis brevioribus & ad cubitum vix pertinentibus, dicta à Græco nexable curtus; exteriore verò pallio. Sed divitiis Ecclesiæ concessis mox ejus ministri elegantius vestiri amarunt: colobique in locum successit Dalmatica, auctore, ut vulgo statuitur, Silvestro L. genus manuleatarum tunicarum, in Dalmatia repertum, primo luxuriosis & delicatulis probrosum, post Sacerdotibus peculiare, quod gesserunt candidum purpureis cum clavis. Pro pallio fumtue est byrrus, quo de vestimenti genere jamjam

plura.

Atque hic vestium sacrarum siveluxus, sive \$. 52.

ornatus, sive decor, uti diversi diverse inthing paterpreiabantur, ansa erat severioris morasmas probat & dennhuns modleige, institutæ ab iis qui SS. byrres. disciplina , ut Ambrofius loquitur , attentiores esse volebant, seculique habitum deserebant, qui & seculo decedebant. Sed primus omnium, nisi fallor, lites hac de caussa excitavit in Ecclesia Eustathius, Sebastiæ in Armenia Episcopus , qui tamen ab Eulalio , suo ipsius patre , D' Episcopo Cesarea in Capsadocia prius jam suit abdicatus, quod se habitu sacerdotit dignitati parum decoro vestiverat : Et postea in Concilio Gangrensi, propter illum convocato, est condemnatus: quòd post abdicationem suam in Synodo Casarea habita sattam, prater ritus ex consuctudines Ecclesiasticas multa tentasset. Nam nuptias sieri probibuit, à cibis abstinendum docuit. Unde nonnullos, qui nuptias contraxerant, à connubio segregavit : o illis , qui Ecclesias desestabantur , persuasit, ut in adibus suis communionem sacerent. Servos simulatione pietatis Dominis abstraxit: ipse Philosophi babitum gestavit, suosque sectatores peregrino vestitus genere uti compulit, Socrat. 1. 2. c. 33, Conf. Sozom. l. 3. c. 13. Canon

Synodi Gangrensis adversus Eustathium ejusque discipulos factus, ordine xiz. ita sonat :
Si quis vir propter eam qua existimatur piesatis exercitationem, amiculo utatur, & tanquam ex eo justitiam habens condemnet eos
qui cum pietate Beros ferunt, en alia communi en consueta veste usuntur, sis anathe-

Concilii Gangrensis, quod Zonaras post primale ue-inam Synoduin Nicenam convenisse serbit, Blookator & Tipua Pikoropa fuiffe gerir aupier . ema , uti in Epistola Synodica Canonibus præfixa disertè vocatur, vel quæ Sozomeni vox eft : Esrir nai aufra idfura : & Beros vol byrros contra habitum communi usu receptum. Nomen hujus vestis variat : modò enim berus. modo birrus dicitur : Salmasius amat scribere byrrus à Græco worlde, quod ignei vel russei esset coloris: etiam veteribus Latinis burrus Festo teste rufus est. Habitus inse colore & materia pro gestantium conditione & dignitate differebat. Romanis primum ufitatus ad frigus pluviamque arcendam, maximè quum facerent iter, dictus lacerna & penula, Paulo person, quem ante hyemem à Timotheo fibi adferri cupiit . 2. Tim. 4. 13. 21. Equidem oportet, ut byrri ex viliore ac crassiore panno confecti ab initio sint, quia frigus & pluviam pellere debuerant; fed posteaquam cos Senatores in Rep. & Clerici in Ecclesia gesserunt, è subtiliore & pretiosiore materia texti fuere . unde Baliamon & Zonaras cos engenis οφάσμαζο interpresantur. Docti hanc in rem vulgò citant Augustini dictum è sermone L. de diversis. Offeratur mihi (ait sanctus Pater) v. g. birram pratiofum , forte decat Epistopum , quamvis non deceat Augustinum, i. e. bominens pauperem de pauperibus natum : ad quem locum obiter observare juvat, byrrum sericum Episcopis proprium fuisse habitum, neque vero sacerdotibus aut diaconis communem. Monachi certè illius statis byrro se nunquamvestie-

runt. Cassianus 1. 1. de Instit. Monach. c. 7. Birrotum pretia simul ambitionemque declinant: & Regula Isidori c. 13. Linteo non oportet monachum indni, orarium, birros, planetas, nos est fas uti. Est autem apud sequioris ævi scriptores orarium modo sudarium quo os abstergitur, modo infula; que ora seu vultus tegit : & planeta vestis sacerdotalis cæteris indumentis superimposita, dicta quod oris errantibus evagetur.

Circa medium fero seculum quartum in §. 544
Tabenna Thebaidis insula, auctore Pacho-Tabranomio, Antonii monachi discipulo, or-siorum tum est Monachorum genus, quos à loco babitats Tabennesiotas vocarunt: Isti ad exemplum Helia Thesbitis pellibus se induebant, ut singuli ex pelle sorpori circumjecta virtutems Propheta semper in memorium revocantes, strenue contra cupiditates venereas confligerent -- Fertur item, eos indumenta alia, quam quibus Monachi Ægipti uti solebant, sibi comparasse, quo specimen darent severioris cujusdam vivendi disciplina - - Nam tunicis se induebans manicis carentibus, quo docerent, se manus habere ab injuria & contumelia facienda penitus alienas: caput integumento, quod cucullum appellare folent Cucult aperiebant: quo ostenderent, se vitam perinde sim- arigo & plicem atque sinceram degere, atque pueros lacte nu- usus sritos, quorum caput, quod in membris obtinet principatum, ejusmodi tiaris obvolvitur, uti tum tegasur ab aftu o frigore, tum undique foveatur. Habebant praterea cingulum & humerale, quorum altero lumbos circumdantes; humeros & brachia altero amicientes, significarunt, se ad Deo serviendum, o ad ea opera exequenda qua ab eo pracipiuntur, parates effe. Sozom. l. 3. c. 13. qui addit, vuls

DE LA CONDANNATION gasse samam, quod Pachomius in spelunca sedens ab Angelo instituti regulas acceperit.

**§**. 55. Palæstinæ tamen Monachi ex singularibus Liberias dignosci vestibus minime adsectarunt. De sis velium servata à enim Hieronym. l. 2. Epist. 8. In veste nulla discresso, hulla admiratio. Utcunque placuerit inquibufdam Mo-cedere, nec detrectationis eft, nec laudis. Quin ipwachis. fe Hieronymus Euftochiam Virginem religiofam hortatur : Vestis nec fatis munda, nec fordida, es nulla diversitate notabilis. 1. 2. Epist. 19. Etiam monita de vestitu quæ in Regula Bafilii, ut vulgo dicitur, Monachis ipfius præscripta, cum præceptis de simplicitate, modestia, frugalitate & decore Christianorum satis conveniunt. Vid. Hospiniam. de ordine S. Bafilii in tract, de Monach,

**v**estibus Ciericotum.

Secutis feculis Clericorum in vestibus crevit Luxus in luxuries & pompa; quam coërcere plura Concilia tentarunt: Carthaginense iv. quod Cabassutius ad ann. Christi 398. refert; canone xiv. Clericus professionem suam in habitu 😎 in incessu probet , & ideo nec vestibus nec calceamentis decorem quarat. Narbonense habitum anno 580. canone I. Hoc regulariter definitum eft. nt nullus Clerscorum vestimenta purpurea induat , que ad jactantiam pertinent mundialem , non ad religiosam dignitatem, ut sicut est devotio in mente, ita & oftendatur in corpore. Trullanum anno 692. congregatum canone xxvII. Nullus corum , qui in Cleri catalogum relati sunt , veftem fibi non convenientem induat , neque in civisate degens, neque iter ingrediens i sed utatur vestibus, que antebac iis, qui in clerum relati funt attributa fuere. Si quis autem tale quid focerit , una septimanu segregetur : lidem Trul-

lani Patres Macarium ejusque discipulos Monothelitas Actione octava denudarunt pallie Episcopali, ulba scil. cumisia. Concilium Nicenum II. anno 787. canone xvi. Omnis luxus ornatus corporeus est à Sacerdotali ordine o statu alienus. Episcopos ergo vel Clericos, qui se splendidis & insignibus vestibus exornant, se corrigere oportet; Sin autem permaneant, pænis coërceri: fimiliter & eos , qui sunt unquentis delibuti. De luxu Canonicorum sufficiat audire querelam Hugonis de S. Victore, qui obiit anno 1140. Sic vero ille Instit. Monast. c. 18. Sed quid dici debeat de quibusdam nostri ordinis Canonicis ? & mens & facies vehementer erubescunt. Lectuli eorum culcitris fulciuntur plumeis, linteis & lodicibus accurate parantur. Coturnis teguntur & opertoriis, quod si forte videres, lettulum sponsa, que sponsum desideret, forsitan astimares. Cappa Canonici & cuculla Monachi non differunt & pallio militis, sed ut ait quidam sapiens, miles & monachus ex eodem panno partiuntur cucullam & chlamydem. Non multum differt habitus Canonici regularis & secularis, sed si farte regularem videas, Archidiaconum vel Episcopum te vidisse consendas. Oper: 1. 2. p. 70.

At habitum Monachorum pro varietate familiarum, quae magno numero, præsertim in Diversion Occidente, pullularunt, varius distinxit costas for, sorma insignivit singularis, definivit stu-vestum dium humanum, non usque adeò malè ab Monatinito, pòst temerè & ineptè, tandem super-chorumatitio inselicium temporum inter res sacras & nescio qua virtute divina præditas collocavit. Regula Augustini c. 6. apud Hugon. de S. Vittore; Non sie notabilis habitus vester, nea essentiales.

felletit vestibus placere, sed moribus. Benedictus; qui circa principium feculi vi. Monachorum Occidentalium pater extitit, Regulæ. c. 55. Vestimenta fratribus secundum locorum qualitatem , ubi habitant , vel aërum temperiem , dentur : quia in frigidis regionibus amplius indigetur ; in calidis verd minus. Hac ergo consideratio pemes Abbatem eft. Nos tam mediocribus locis sufficere credimas monachis per singulos cucultam & tunicam: cucullam in hyeme villosam, in affate puram aut vetustam , & scapulare propter opera. Indumenta pedum pedules & caligas. De quarum rerum omnium colore aut groffitudine non caufentur monachi, sed quales inveniti possuns in provincia qua habitant, ant quod vilius comparari potest: Abbas autem de mensura provideat, ut non sint eurta ipsa vestimenta utentibus eis, sed mensurata. Scapulare est palliolum breve, caput tantum & scapulas tegens, cuculli loco Monachis usitatum quando laborabant: pedules autem pedum indumenta sunt, tibialia aliàs dicta: Cæterum habitum Benedictinorum primum describit Pobyd. Vergil. 1.7. c. 2. de Invent. Rer. Anno 530. in Britannia ortus est Monachorum erdo Apostolisus, quorum vestitus erat melote ex caprinis pellibus, cuculla firicta & candida fiola. Synodus Trullana can. x L I I. Eos qui dicuntur Ersmita, qui quidem nigris vestibus induti. & capise comati urbes obeunt, O cum viris laïcis ac mulieribus versantur, & proprie prosessioni faciunt injuriam, statuimus, st elegerint quidem tonsis comis reliquorum Monachorum amittum suscipere, eos in monasterio constitui. Concilium Aquifgranense anno 817. sanxit cap. 25. 21. ut Monachis vestimenta nec multum vilia, nec multum pretiofa .

Rosa, sed mediocria dentur: ut mensura cutalla duobus consistat eubitis. Vid. Addit. 1. ad capit. Caroli M. & Ludovici pii c. 20, 21, 22. De Dominico Sigon. 1. 8. de Regn. Ital. ad ann. 1031. Obiit in Campania Dominicus mirabilium patrator operum, multorumque fundator conobiorum ferme octogenarius. Hunc loricatum Petrus Damiani vocat, quod ad macerandam interioris amictus asperitate carnem lorica ateretur. De Petro Eremita, cujus & supra fecimus mentionem \$. 50. Guibert Abbas hift. Hierof. 1.2. c. 8. Quicquid agebat seu loquebatur, quasi quiddam fubdioinum videbatur, prafertim cum etiam de ejus mulo pili pro reliquiis raperentar, quod nos non ad veritatem, sed valgo referimus amanti novitatem. Lanen tunica ad purum, cucullo super utrisque talaribus, byrro desuper induebatur, brachis minime, nudipes autem. Quo loco byrrus pallium notat faciendis itineribus accommodatum. De Bernhardo laudatus modò Sigonlus l. 11. de Regn: Ital. ad. ann. 1134. Eum alloqui cives ; & pedes ejus deosculari gestiebant ; quin e pilos de vestibus ejus detractos ad opportund incidentium morborum remedia reservabant, ommia sancta judicantes, qua ille contigisset & se sanctos fieri corum contactu putantes. De varietate & sanctitate vestium Monachicarum vid. Otto Frifing: 1. 7. Chron. c. 35. Hugo de S. Vict. Inftit: Monach, c. 8:

Tamen & ipsos Monachos, præsettim Be- 5. 58. nedictinos, amictu luxuriasse tentata semelat-Luxus nedictinos, amictu iuxuriane tentata iemeiate eque iterum à Romanis Pontificibus nigri or-dinorum dinis emendatio probat: Statuta Gregorii IX. in vestiqui anno 1227. in Romana sede est colloca-bui. tus : Monachi communibus indumentis 🗢 reli-

giosis, sicut in claustro ita foris exeuntes, homeste se habeant: nec recedant sine cuculla er habitm regulari. Nec capam habeant coloratam; nec cum sella minus regulari sumtuosa, vel clavorum ornatu decorata superstuo, aliquis equitare prasumat. Calcaria deaurata vel deargentata non habeant, serratura ad ornatum in frenis penitus, amota. Nec chirothecis per digitos distinctis, nec ocreis restratis. Nullus in quocunque loco utatur tunica de burneto, vel coopertoriis, vel aliopanno, vel pellibus silvatucis, vel lineis camissis, wel linteaminibus: sed vestiti dormient er cincti, sicut in regula continetur; nec vestes scissas habeant ante vel retro. In Addit. Matth. Paris.

\$. 59 Rubea crux in palliis Templariorum. 242

Ab ætate Eugenii III. qui anno Æ. V. 1145. ex Monacho Cistertiensi & Bernhardi discipulo factus est Papa Romanus, Templarii cruces de panno rubeo, ut inter cateros essent notabiliores, mantellis suis cœperunt assuere, tam Equites quam eorum fratres inferiores , qui dicuntur servientes, Wilh. Tyrius l. 12. C.7. Quid rubea cruce alboque vestitu notarint ex Jacobo de Vitriaco lubet audire. Sic verò ille c. 65. Tempore Domini Eugenii Papa cruces rubeas vestimentis suis exterius affixerunt, vestes albas in signum innocentia diferentes; per cruces autem rubeas martyrium designantes : ed quod sanguinem proprium secundum instituta regula pro defensione terra sancta effundere sunt professi, & Christi crucis inimicos viriliter expugnando, à Christianorum finibus propellere.

S. 60. Atque heic latus sese nobis offert dicendi cam-Varius pus de vario Crucis in Veteri Ecclesia usu, ususveteri que primæva origine: modicos tamen intra can-Ecclesia cellos oratio nostra continebitur, non nisi præusus. eipuam amplissimi argumenti partem exhibitura. Et usus quidem ad tria serè capita reserri potest: vel enim Christiani veteres sacto in fronte crucis signo, exitum & introitum aliasve actiones suas Deo & Christo Servatori in crucem acto commendabant: vel sabricatas diversa è materia cruces, vestibus appensas gerebant, aut manu quoque portabant: vel denique majoris molis cruces è ligno lapideque effectas, pro templis, in templis, atque in viis publicis statuebant.

Morem fignandi frontem cruce memorat expressis verbis Tertullianus loco vulgatissimo Signum libri de corona militis : Ad omnem progressum crucis in atque promotum, ad omnem aditum o exitum, fronte. ad vestitum er calceatum, ad lavacra, ad mensas ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quacunque nos conversatio exercet, frontem signaculo terimus. Harum 😊 aliarum ejufmodi disciplinarum si legem expostules scripturarum, nulla legis traditio tibi pratendetur : auctrix consuetudo confirmatrix & fidei observatrix. Lactant. Instit. 1. 4. C. 26. Agnus candidus fine macula Christus fuit, i.e. innocens & justus & fanctus, qui ab iisdem Judais immolatus, saluti est omnibus, qui signum sanguinis, i. e. crucis, qua sanguinem fudit, in sua fronte conscripserint. Hieron. 1. 2. Epist. 19. Ad omnem actum, ad omnem incessum manus pingat crucem. Ex Augustino patet, à tenella jam ætate infantes, vel parentes pro infantibus, hanc observasse consuetudinem. Signabar, ait Confess. 1. I. C. II. jam signo crucis ejus, & condiebar ejus sale jam inde ab utero matris

DE LA CONDANNATION

fieisa.

Sunt viri docti qui existimant, priscos Christia-Signi hu- nos fignum crucis eo saltem adhibuisse fine . ut illo se à paganis, quibus intermixti vivebant manireste discernerent, atque gloriam, quam in cruce Christi ponerent, publice testarentur. Sed quod bona cum ipsorum venia dixerim. ju eo non leviter errant. Etenim ante Constantini M. tempora, quibus pacem Ecclesia accepit, Christiani non palami frontem cruce fignarunt, sed clam, ne qui alieni à doctrina Christi erant, id cernerent. Hoc certum mihi facit Tertullianus I. 2. ad Uxor. Nolite , inquit, margarita vestra porcis justare, ne conculcent ea, & conversi vos quoque evertant: Margarita vestra sunt cottidiana conversationis insignia. Quanto curaveris ea occultare, tanto suspectiora feceris , & magis cavenda gentili curiolitati. Latebifne vu cum lectulum , cum corpufculum tuum agnas? Ex quibus Tertulliani verbis colligo; duas fuisse caussas; quare Christiani in gentilium præsentia cum aliis à ritibus, tum'à more frontem fignandi cruce abstinebant; unam quidem, quia profanos homines facrorum nostrorum adspectu indignos judicabant: alteram verò , quia hostibus Christi temere se prodere, illorumque violentam iram incurrere nolebant. Idem l. c. quum privilegia matrimonii inter duos Christianos initi recenset ; ait : Eleemosyna sine tormento ; sacrificia sine scrupulo. Cottidiana diligentia sine impedimento. Non furtiva signatio. Nam, ex B. Rhenano loquor, mulier Christiana non audebat, gentili marito spectante se signare, sed furtim hoc facietar. Eandem ob rationem audiente pagano Christi nomen haud proferebant. Pergit enim Tertullianus: Non trepida gratulatio, non muta benedictio. Sonant inter duos Psalmi & hymni, O mutuo provocant quis melius Deo suo canet. Non tamen infitior, quandoque Martyres suam in Evangelii professione constantiam, facto inter tormenta quocunque modo crucis figno testatos esse. Eusebius enim 1. 8. c. 7. hist. Eccl. mentionem facit Juyenis diram mortem proprer Christi nomen in Phænicia sub Dior cletiano passi, or manus in crucis modum ? transverso expandentis. Concedo etiam, post Constantini tempora Christianos in præsentia Gentilium, utpote à quibus sibi nihil porro mali metuebant, signum crucis liberius & quasi cum insultatione adhibuisse. Atque huc pertinet locus è Cyrilli Hierosolymitani catech. 13. à Larrogio in part. 3. c. 1. hist. Euchar. citatus. Trophaum flatuas fidem crucis adversus contradicentes. Cum enim de Domino cruceque contra infideles questio tibi erit, prius statue manu tua signum, & obmutescet contradicens.

Quare ut alia eaque certiora de signi crucis 6, 63. usu in medium adferamus, dicimus primum, Vera, 4. Christianos veteres signi ejus occasione Jesum memoria Christum de cruce suspensum in memoriam Christi; fibi revocasse, quod & credidit Leo Allat. de Eccl. Occid. & Orient. perpet. consens. 1. 3. c. 18. \$. 14. Solebant Veteres, ait, non tantum cum opus aliquod aggrederentur, sed etiam dum finem ei imponebant, insigni pietatis exemplo, crucis figno id consignare. Optime factum, nostre redemtionis tesseram semper, er in rerum exordiis ex earum axitu pra oculis habere. Usum hunc indicavit nobis Chrysostomus loco in Cl. Suiceri thefaur. exscripto : Ubique Symbolum cru-

DE LA CONDANNATION cis notis adest. Ob eam caussam e in adibus, e in parietibus, Oinfenestris, O in frontibus, O in animo studiose cam inscribimus.

Deinde eodem figno Servatori optimo, cujus memoriam recolebant, fe fimul at-B. Comque reculas & actiones fuas omnes commenmendatio sui in 111dabant. Chrysoft. iterum apud Cl. Suicerum: telam Janue vestibula transgressurus hoc prius dic verbum : Christi. Abrenuncio tibi Satana, O pompetue, O cultui tuo, & conjungor tibi Christe. Ne umquam absque hac voce exeas : hac erit tibibaculus, hac armatura, hac turris inexpugnabilis. Cum hoc verbo & crucem in fronte imprime.

Unde fi-

gnarunt

ades ,

Hæc propter non tantum frontem, sed & alia corporis membra, in primis malè adfecta, eruce & stem cibos, vestes, utensilia, cruce signarunt. Ephræm. Syr. p. 537. Depingamus & insculpaemembra, mus in januis nostris, & infrontibus, & oculis, utenfi.ia , o in ore ac pettore, o in omnibus membris nostris vivisicum hoc signum. Hieronym. de Paula Epist. 8. 1. 3. Cum os stomachumque signares, & matris dolorem crucis niteretur impressione lenire, superabatur affectu. Lectulum cruce notatum è Turtuliano, ædes è Chrysostomo nuper audivimns. Et Alexandrini à Serapide ad Christum conversi crucis Dominica signum in postibus . in ingressibus, in fenestris, parietibus, columnisque depinxere apud Rufin. l. 2. c. 29. De cibis Gregor. M. Dial. l. 1. c. 4. sed paulo jam superstitioses : Quadam die una Dei famula ex sodem (Equitii) monasterio Virginum hortum ingressa est, qua lactucam conspiciens concupivit, eamque signo crucis benedicere oblita, avide momordit : sed arrepta à Diabolo protinus cacidit. Et c. 11. Dum quadam die fratres illius (Marty-

247

tii provinciæ Valeriæ monachi) panem subcinericium fecissent, eique obliti essent crucis signum
imprimere, sicut in bac provincia crudi panes ligno
signari solent, ut per quadras quatuor partiti videantur, idem Dei samulus assuit, eisque reserentibus signatum non suisse cognovit. Cumque jam
panis ille prunis esset co cineribus coopertus, dixit;
quare hunc minime signastis? Qui hoc dicens signum
crucis digito contra prunas secit. Quo signante protimus immensum crepitum panis dedit, acsi ingens
in ignibus olla crepuisset. Qui dum costus postmodum
fuisset, ab igne subtractus, ea cruce signatus inventus est, quam non cantactus, sed sides secit.

Pavimenta tamen cruce infignire habebatur §. 66. tandem nefas. De Tiberio II. qui Justino in Exceptis-Romano Imperio successit anno 575. scribit pavimen-Paul. Diac. l. 17. c. 2. Quadam die deambu-lansper palatium vidit in pavimento domus tabulam marmoream, in quaerat crux Domini sculpta, 20 ait: Cruce Domini nostri frontem en pettora mumire debemus, en ecce eam sub pedibus calcamus, et dicto citius justi tabulam auserri. Synodus Trullana post elapsum & amplius seculum idem sieri prohibuit canone exxess. Ad quæ verba Balsamon: Nonnulli in Ecclesiarum, vel aliorum etiam locorum pavimentis crucis signa in lapide, vel aliqua alia specie imprimebant.

Tertiò facto crucis signo tutos se ab insidiis \$. 67; satanæ, & securos in periculis credebant, y. Securitique non virtute signi, sed Christi servato-risa in ris, cujus curæ eo signo se commendabant. Periculis. Atque spen cam animo concepere quod vidissent, Diabolos signo crucis per miraculum è corporibus humanis expelli. Tertull. in Scorp. adv. Gnost. Nebes sides presidium, fi non

Q 4

🕝 ipsa percutitur dissidentia signandi statim 😅 adjurandi er ungendi bestia calcem. Hoe denique modo etiam Ethnicis sape subvenimus, donati à Deo ea potestate, quam Apostolus dedicavit, quum morsum vipara sprevit : Lactant. Instit. 1. 4. c. 27. Quanto terrori sit damonibus hoc signum sciet qui viderit, quatenus adjurati per Christum, de corporibus qua obsederint sugiant --- Neque accedera ad eos possunt, in quibus coelestem notam viderint, pec iis nocere, quos signum immortale munieris tanquaminexpugnabilis murus. Hieron. 1. 2. Epist. 20. ad Demetr. Crebro signaculo crucis munias frontem tuam, ne exterminator Ægipti locum in te reperiat. Cyrill. Hieros. Catech. 13. Non pudeat igitur nos crucifixum confiteri, sed in fronte confidenter signaculum crucis digitis imprimatur, o in aliis omnibus crux figt: in panibus comedendis, win poculis bibendis, w in egreffu w in ingressu, ante somnum, recumbendo er sutgendo, aundo o quiescendo. Magna hes est custodia, que propter pauperes gratis datur : sine labore propter infirmos , cum à Deo sit hac gratia, signum sidelium, & timor Damonum: triumphavit enim de illis in hos figno. Oftenta illuc audacter. Quando enim viderint crucem , recordantur crucifixi. Metuunt eum , qui contrivit capita Draconis. Marrinus Turon. Episc. se inermem crucis signo tutum contra hostes fore dixit Juliano, apud Sulpic. Sev. de vit. B. Mart. c. 4. De Juliano Imperatore Sozom. 1. 5. c. 2. Oblitus consuete more, que \$. 68. cum esset Christianus, & in gravibus periculis con-cur fron-

5. 68. situtus, uti solebat, se ipsum signo Christi consigcur from-mavit: quo facto spettra è vestigio evanuerant. nime no- Nolo plura congerère, quæ huc pertinere farint videntur, sed verbulo jam lubet inquirere in causam, propter quam prisci Christiani frontem in primis crucis signo munierint, quod num Viri Ecclesiasticæ antiquitatis periti declararint, ego quidem ignoro. Quare enim interdum alia membra signarint cruce, in aprico est; nempe iis tum malè se habuerunt, ut ex Hieronymo de Paula audivimus. Cor autem hoc ritu peculiariter Christo Servatori commendare voluerunt, ne sive noctu sive interdiu malæ inde cogitationes prodirent, quo de suaviter canit Prudentius, at quinti jam seculi scriptor, in hymno ante somnum:

Fac cum vocante fomno
Castum petis cubile
Frontem, locumque cordis
Crueis figura signet.
Crux pellit emna crimen,
Fugiunt crucem tenebra,
Tali dicata signo
Mens suttuare nescit.

Ad frontis ergo fignationem quod attinet, aut fallor, aut fectatores Christi eam adhibuere loco moris, quo falsorum Deorum cultores cum ad eos imitandos, tum ad honorandos caput redimire ceronis solebant: Credidit enim vetus Ecclesia, nesas esse Christianis, sertis ejusmodi tempora cingere, non modo quia cærimonia ista videantur falsa colere numina, sed & quia Servatoris exemplo frontem nostram spinea potius deceat corona, utpote qui ad ferendam crucem vocati simus, non ad delicias, ornatum, pompam & gaudia. Hoc serè argumentum est libri quem Tertullianus de Corona militis scripsit, At loco spineæ coronæ capiti alias imponendæ viden-

tur acquievisse crucis signo in fronte sacto. Ephræmus Syrus in serm. de cruce Dom. Crux insantium custos, virorum caput, senum corona: Tertull. l. c. Si ob hac capus ei (Christo) tuum debes, tale si forte ei repende, quale suum pro tuo obtulit: aut nec storibus coroneris, si spinis non potes: quia non storibus potes. Serva Deo rem suam intaminatam. Hanc tamen conjecturam haud pertinaciter desendam, sed certiora, aut saltem probabiliora docenti dignas habebo gratias.

6. 60. Alter crucis in Veteri Ecclesia usus, quamquam Cruces de priore multo recentior erat, quod cruces diversa è materia factas gestarint vestibus appensas aut de collo dependentes, velquoque manibus appensa : portarint. Atque hujus quidem consuetudinis originem ultra Confiantini M. Helenæque Augustæ tempora non licet referre. Postquam enim Imperatoris mater five invenerat crucem, de qua Jesum suspenderant Judzei, sive invenisse putabatur, abscisse inde particulæ, ad fidem morti Servatoris faciendam, hinc inde mitte--bantur, à nonnullis & ceu venerandæ reliquiæ custodiebantur superstitiosius corporique appendebantur. Quare alii, qui tam felices non erant, ut ipsi Hierofolymas adirent, vel aliter portionem de falutari ligno acciperent, crucem aliade materia effectam secum gerebant. Cyrill. Hieros. Catech. XIII. Si enim nunc negarem . arguet me hic Golgotas, cui nunc omnes proxime assimus: arguet me lignum crucis, quod per particulas ex boc loco per universum orbem sparfum est. Et Catech. x. Lignum crucis testatur ad bodiernum diem apud nos apparens, er apud eos,

qui secundum fidem ex illo capientes bine univer-

fum orbem fere jam replerunt. Quæ num genuina fint Cyritili verba, an insititia vel adulterata, disquirendi hic locus non est. Socrat. 1. I. C. 13. Unam crucis partem in theca argentea occlusam, pro monimento iis, qui illius spe-Etandi cupiditate ducerentur, ibi relinquit (Hele-112): alteram mittit Imperatori. Quam ubi is receperat, ratus civitatem, in qua illa servaretur, omnino salvam e incolumem fore, in suam ipsius inclusit statuam, qua Constantinopoli in foro, quod à Constantino nomen traxit, supra columnam ingentem ex lapide Porphyrite confectam collocata est. Gregorius Nyssenus, citante Bellarmino l. 2. de Imag. c. 27. scribit in vita Macrinæ fororis, eam gestare solitam ad collum crueem argenteam, cui inserta erat particula vera crucis. Hinc iynghma, pectoralia quæ erant cruces è collo in pectore gestatæ. Nicephorus 1720h-Episcop. Constantinop. in Actis Concilii Ephe- 7707 ? fini an. 431. congregati, apud Cl. Suicernm: Mittimus beatitati vestra fraterna (scribit Leoni I. Papæ R. ) eneolpium aureum, cujus una facies crystallum inclusum , altera pieta nigello : o intus babet alterum encolpium, in quo sunt particule honorandi ligni insculpte. Apud Hospinianum refert Franciscus Modius, Gregorianos Monachos Benedictini ordinis, quorum pater erat Gregorius M. postea Romanus Papa, habuisse vestitum cervinum, sive Betici coloris, cui ad pettus crux rubea intexta fuerit.

Veri est simile, ad eum morem confirman- \$. 70. dum haud parum fecisse samam, quæ percre-Miraculo buit, una & altera vice cruces miraculo esse bressa. vestibus impressas. Theodor. de templi Judaïci reparatoribus tempore Juliani Imperato-

rursus, sulgentem crucis salutaris formam in cata visam esse, issauce Judeorum vestimenta crucia siguris, non sulgentibus illis quidem, sed ex nigra colore consettis signata. Rusin, l. 1. c. 39. Interpreta crucia ita evidens apparuit, ut etiam qui diluce pro sul insidelitate voluisset, nullo genere valesta abolere. Godavius in hist. Eccl. ad. ann. Cata sin diversis Palæstinæ opidis haud pauci pagnic Christo nomen dedissent facris initiati aquis in eorum tunicis miraculo cruces apparuisse. Idem contigisse anno 960. Marianus Scotusia Chron. testis est.

S. 71. Milites eruce fi.

Sed tum demum invaluit maxime consucts do cruces vestimentis assuendi, quum Romani Episcopi auctoritate expeditiones sacræ sive ad occupandam Palæstinam. sive ad extirpandos Romanæ sedis hostes susciperentur. De Urbano II. in Synod. Claræm. Guibertus Abbas hist. Hieros. I. t. c. 5. Signum satis conveniens hujus tam honeste prosessionis instituit, er veluti cingulum militia : vel potius militaturis Deo, passionis Dominica stigma tradens, crucis figuram ex cujuslibet materia panno tunicis, byrris & palliis iturorum assui mandavit. Baldric. 1. 1. hist Hieros. Statim omnes in vestibus superar mictis consuerunt sancta crucis vexillum. Sic etenim Papa praceperat; en ituris hoc fignum facere coinplacuerat : quippe pradicaverat summus Pontifex, Dominum dixisse sequacibus suis : se quis non bas julat crucem fuam , & venit post me , non potest effe discipulus meus , Fulcher. Carnot. l. 1.cei. O quam dignum eras co amonum nobis omnibus

Eruces illas cernentibus, vel sericas vel auro fexsas, aut quelibet genere pallii decorat, quas in clamidibus suis aut birris sive tunicis; Peregrini, jussu Papa pradicti , post votum eundi, super humeros suos consaebant. Marin. Sanut. Torsell. Crux alba.
1. 3. p. 7. C. 3. Vir quidam, Geraldus nomine; Hospita-Christo devotus, qui in pradicto hospitali diu ser-tiorumo vierat, de pradicti Abbatis mandato, adjunctis fibi quibusdam honestis viris; habitum regularem suscepit, & vestibus suis albam crucem affigens exterius in pectore, & regularia instituta, facta folemni professione , promisit ; o fratres Hospitalarii dieti funt. Vid. Jacob: de Vitr. l. 1. hist. Hierof. c. 63.

Crucem portare manibus serior demum ince- \$. 72. pit ætas, & occasione quidem diversa. Chryso- Crucer stomus in supplicationibus nocturnis argenteam manibus crucem præferri lis; qui gloriam Filii æqualem 30944. Patris Majestati canebant, primus justit. Sociat. 1. 6. C. 8. Erant enim cruces argentea ab eo excogitata, quibus lucerna cerea imponebantur. Romani Pontifices, quum in publicum procederent, pompæ causa, sibi crucem præferri volebant. Anastas, in Leone IV. apud Carol: du Freine. Fecit isdem benignissimus crucem auream : noviter & ipsa crux , ut mos antiquitus est , subdiaconi manibus ferebatur , ante equum pradecessorum Pontificum. Unde Paparum inter ministros cruciferi sunt. Jus idem habent Patriarchæ, Archi-Episcopi & Episcopi, non tamen præsente Legato Pontificis aut Cardinali. Anno 1279. mota fuit discordia intet Archi-Episcopos Cantuariensem & Eboracensem. ed quod Archi-Episcopus Ebor. fecit deferri crucens unte se in provincia Cuntuar. & inhibitum fuis

DE LA CONDANNATION per Archi-Episcopum Cantuar, ne quis venderet victualia Archi-Episcopo Eborac. vel contraberat. Matth. Westmonast. An. 1285. Pridie Calet- das Maji, post Walliam subjugatam ad Westmonasterium ventens Rex Edwardus pracedentibus Archi-Episcopo Cantuar. & suffraganeis suis Episcopis revestitis, cum turmis nobilium & religiosorum o popularium comitivis , portionem Dominica crucis non modicam, ornatam auro & argento & lapidibus pretiosis, quam de Wallia secum tulit, ad Westmonasterium cum solenni processione e comventu adduxit. Idem Innocentius III. devictis per milites cruce fignatos Albigenfibus instituit Cruciferorum ordinem, qui Monachi fic appellabantur, quod cruces in baculis deferrent. Maithæus Paris eos primum anno 1244. in Angliam venisse memorat. Quando autem Pa-·rochi deducendis funeribus crucem anteferre, vel circa lustrandos agros portare primum coperint, dicere non habeo.

Parum refert, sive ad primum sive ad secundum crucis usum referatur sactum Constantini M. qui labara crucis signo distinxit, divino, ut Historici perhibent, somnio monitus. Latant. de mortib. persecutor. c. 44. Commenitus est in quiete Constantinus, ut coeleste signum Dei notaret in scutis, atque ita pralium commisteret. Fecit ut jussus, atque ita pralium commisteret. Fecit ut jussus est, or transversa X litera, summo capite circumssexo, Christum in scutis notat. Quo signo armatus exercitus capit serrum. Adde Thedor. l. 1. c. 8. Gothofredus in notad Philost. l. 1. c. 6. ad illorum inclinat sententiam, qui hanc narrationem sabulis accensent: sed ejus observatiunculæ tanti non sûnt ponderis, ut me in assensum trahant. Etenim

fi facta erunt in dubium vocanda, quotiescunque Auctores in recensendis corum circumstantiis variant, de rebus priscis parum aut nihil omnino certi habebimus: & quis accuratus eventuum indagator non observat, ea quæ nostra ætate accidunt verissime, ab aliis aliter narrari? Non tamen existimem. Constantini visionem pro magno esse miraculo habendam: cur enim valde miremur, belli ducem somniare de vexillo, de vexilli figno ac de victoria? Atqui veteres monuerunt recte. Romanos vexilla sua distinxisse figura, quæ crucem ferè expresserat. Justin. M. in Apolog. II. Quin & signa vestra sigura hujus vim praserunt & declarant ( vexillorum signa dico aliorumque insignium) & trophaorum, per qua progressus à vobista publicum quovis locorum fiunt, imperii & potestatis indicia in hisce ostendentibus , licet hoc non intelligentes faciatis. Minutius Felix in Octav. Cruces etiams nec colimus nec eramus. Vos plane qui ligneos Dees consecratis, cruces ligneas, ut Deorum vestrum partes, forsitan adoratis. Nam & signa ipsa, & cantabra, er vexilla castrorum, quid alind quam inaurate cruces sunt er ornate? trophea vestra vi-Stricia non tantum simplicis crucis factem, verum er affixi hominisimitantur: Conf. Tertull. Apolog. c. 16. Porrò quòd Constantinus istud vexillorum infigne sit interpretatus de cruce inter Christianos celebrarissima, fieri potuit, quia scivit, Christianum populum in Servatore cruci quondam adfixo omnem ponere fiduciam, & ab eo folo auxilium sperare: cæterum non esse eum adeo malum, sed innocentem ac Dei sui cultorem studiosum, oppressum equidum diuturna miseria, tamen

DE LA CONDANNATION servatum mirabiliter auctumque : quare éjusdem fiduciæ ac spei faciendum sibi experimentum animo statuit, quod cum devictis hostibus feliciter successisset, publice Christo nomen dedit. Num verò ei circa meridiem lucidum crucis trophæum in cælo apparuerit. id in medio relinquo. Saltem posterioris zvi scriptores simile quid diversis vicibus contigisse memorant Paulus diacon. hist. misc. l. 11. c. 20. Gallo ad Antiochiam veniente (anno 351.) circa Orientem signum apparuit in colo die pentecostes: Columna namque sub specie crucis in coelo visa est, speciem luminis habens extensam à Golgotha usque ad montem olivarum. In circuitu ejus dutem terona erat velut Iridis speciem habens. Hoc & Constantius Gallus vidit. Chronol. Saxon. ad ann. 774. Rebra Ch-isti crux in colis post solis occusum apparuis. Dodechin. ad ann. 1147. Guum Episcopus & omnis populus Clerusque (Merseburgi) qui ad diem festum convenerant , astarent , quasi Iris in tœlo apparuit, as in medio cruces oftensa suns. Coloniensem provinciam ejusmodi signisad Christum fuiffe adductam, seribit Matth. Paris ad

Denique tertius crucis usus in prisca Ecclesia. quo majores ligneas cruces in viis publicis, in templisatque ante templa & alibi fixere, ab eoflatuta in Viis Dudem Constantino primam traxit originem. Nam blicis . diserte Euseb, de laudib, Constant. Imperator Bemplis. autem triumphale signum bonotat, divinitatem qua in eo est, re ipsa expertus --- Isti denique cumulatam omnium bonorum, quibus fruimar, expletionem acceptam referens Imperator, columellas triumphales ubique terrarum collocavit. Mox loca i ubi templa vel Oratoria & monasteria ædisscare 40-

ann. 1217.

volebant, infixa cruce dedicabant, quo de Juliani Antecessoris constitutio & Justiniani Imperatoris novellæ à Carolo du Fresne & Cl. Suicero citatæ extant : eratque nesas sacræ ædis moliri ftructuram, nifi præcesserat saujonipioni Carol. M. Capitul. C. 229. Nemo adificet Ectlesiam antequam civitatis Epistopus veniat , & ibidem crucem figat publice. In viis publicis cruces, ut veri judico simile. Diis vialibus successere. Theod. Balsamo, sed xiii. demum feculi feriptor, ad canon. Trull. LXXIII. Sancta autem imagines @ cruces in publicis viis à volente eriguntur. Cruces templis impositas memorat Niceph. Gregoras seculo recentior, l. 9. Tum quoque multa ferrea cruces templis imposita, impetu venperum non tolerato, deciderunt.

Sed tempus est, ut è diverticulo in viam \$.754 revertamur, indicaturi jam Templariorum vexil-Vexillum Templalum bipartitum ex albo & mero, quod nominant riorum t Bauceant --- eò quod Christi amiets candidi sunt & benigni, nigri autem o terribiles inimicis, Jacob. de Vitr. Baucens vel Bauceant sequioris ævi Auctoribus est albo & nigro interstinctus vel bipertitus, Galli id vocabulum præfertim ufurpant de equis, quorum pelles nigro & albo sunt

interftinctæ, Du Fresn. in Gloss.

De infigni illorum Matth. Paris in Chron. Primo adeo pauperes, licet strenui, fuerunt, quod Infignt, unum solum dextrariam illi duo (Hugo de Paganis & Godefridus de Sancto Æodemaro ) habuerunt : unde propter primitiva paupertatis memoriam; & ad humilitatis observantiam in stillo corum insculpti sunt due unum equium equitanses. Dextrarius , melius Destrarius à Celtica

adeffet. Regulas instituti ab initio servabant diligenter Discipli- & rigide. Jacob. de Vitr. Quoniam religionie majovera. vigor absque districtione disciplina non potest observari, viri religiosi & prudentes à principio sibi pracaventes, o in posterum providentes, transgressenes seu negligentias delinquentium fratrum nullo modo dissimulare, vel impunitas praterire voluerunt; sed quantitatem criminum & peccatorum circumstantias circumspecto examine diligenter ponderantes, à consortio suo quosdam irrevocabiliter ejicientes, crucem rubeam auferebant, ne merbide capre contagiograx ovium macularetur : alios autem ufque ad condignam satisfactionem ad terram absaue mappa cibum tenuem sumere, ut coram omnibus eis ruber, & aliis timor incuteretur, injungentes : quibus etiam ad cumulum majoris confusionis expiationis canes, si forte secum manducarent, non liceret amovere: alios etiam, ut à gebennali carcere valerent liberari . carceribus & vinculis ad tempus, vel in perpetuum, secundum quod expedire videbatur, coërcebant. Multis insuper alijs modis, secundum regula salutaris instituta, ad

nesta rebelles & consumaces compellebant.

§. 78. Domino etiam Patriarcha Hierosolymitano, à Obedien que prosessionis principium & vita corporalis subsisia.

dium habuerunt, debitam obedientiam & reverentiam bumiliter exhibebant: decimas & alia qua sunt Dei, Deo, & qua sunt Casaris, Casari reddentes. Nulli molesis erant, sed ab omnibus

observantiam regularis disciplina & professionis bo-

propter humilitatem & religionem amabantur , Idem. Et Bernhard. Exhort. ad mil. c. 4. Primo quidem utrolibet ( in bello domive) disciplina non deeft, obedientia nequaquam contemnitur : quia tefte scriptura , & filius indisciplinatus peribit, & peccatum oft ariolandi repugnare, & quasi scelus idololatria nolle acquiescere. Itur 😎 reditur ad nutum ejus qui praest : induitur quod ille donaverit, net aliunde vestimentum (eu alimentum prasumitur.

A bello quum vacabant, manibus labora- \$. 79. bant. Bernnard. I. c. Nullo tempore aut ociofi Induftrid. sedent, aut curiosi vagantur: sed semper dum procedunt, quod quidem rare contingit, ne gratis comedant panem, armorum seu vestimentorum vel scissa resarciunt, vel vetusta resiciunt, vel inerdinata componunt, & quaque postremo sacienda Magistri voluntas & communis indicit necessi-

Morum honestatem, quâ supra militum f. 80. fortem primò excelluere, laudat idem Bern-Morum hard. Verbum, ait, insolens, opus inutile, ri-honestat. sus immoderatus, murmur vel tenue sive susurrium nequaquam ibi deprebenditur inemendatum. Scatos & aleas detestantur, abhorrent venationem, nec ludicra illa avium rapina, ut assolet, delectantur. Mimos & magos & fabulatores, scurrilesque cantilenas, aut ludorum spectacula, tanquam vanitates & infanias falfas respunt & abominantur.

In bello se gerebant laudabilissime, ad nu- \$. 81.

zum o mandatum ejus, qui praest militia, non tia impetuose neque inordinate, sed prudeter & cum forsitude omni cautela ad pralia procedendo, primi in pro-bellios grediende , in regrediende postremi: pec est eis lie

DE LA CONDANNATION citum, terga fugiendo dare, vel fine mandato re

verti, Jacob. de Vitr.

Ex quo factum est, quod nomen honestatis Bona fumain et corum ; & fama fanctitatis quafi cella aromatica redolens suavitatem odoris, diffusa est per mundum universum; & impleta est domus fanctæ Ecclesiæ ex odore unguenti; & memoria eorum in ore omnium fideliam quafi mellis dulcedinem sapiebat. Idem.

Hisce de caussis Templariorum resadeo crevit in immensum, ut Wilhelmi Tyrii ætate, trecentos plus minuíve in conventu habuerint equites, albis chlamydibus indutos: exceptis fratribus, quorum pene infinitus erat numerus. Milites autem ex universo mundo, funt verba, non solum mediocres, sed & Duces & Principes zorum exemplo mundi vincula disrumpentes, co omnibus pro Christo renunciantes, ad eos confluebant, professionis & religionis corum cupientes esse participes; pomposam mundi vanitatem & Carnules delicias à se penitus relegantes, 😊 tanquam stercora reputantes, Christi militiam & religionis humilitatem divinitus inspirati devotissime amplexabantur. Unde modico tempore adeo multiplicati funt, quod in conventu vorum plusquam trecentos equites. exceptis servientibus, quorum non erat numerus, omnes albis chlamydibus indutos haberent.

Stupenda incrementa, quæ Templariiintra quinquagesimum ab Ordinis institutione anbr. num fumferunt, in memoriam nobis revocant incredibiles progressus, quòs diversi Ordines sacri brevi fecere. Nam Benedictum; Monachorum Oceidentalium Patrem , familiam suam, hancque plures in ramos divisam, longe latèque in universa propagasse Europa

261

nemo est qui ignoret; & testatur Trithemius, sua ætate monasteria Benedictinorum Abdates habentia, exceptis praposituris, prioratibus, co conobiis monialium , ultra quindecim millia fuisse. De Hospitalariis Robert, de Monte in contin. Sigeb. ad ann. 1131. Eratres quequa de Mospitaji sub religioso habitu continenter viventes ubique se multiplicando diffundebant. Multiplicationem ordinis Prædicatorum Beatam Virginem Dominico eius auctori visione pronunciasse, tradit apud Hospinian. scriptor vitæ Dominici: at quicquid fit de viso Dominici. saltem eventus spem illius mirabiliter confirmavit : refert enim Antonius Florentinus , qui circa annum Domini 1458. historiam suam absolvit, hunc ordinem ab anno Christi 1220. usque ad sua tempora nactum esse in Italia conventus 145. in provincia Tholosana 25. in provincia Provincia 27. provincia Franciæ 29. in Hispania 29. in Arragonia 14. in Teutonia 48. in Sakonia 46. in Anglia & Wallia 44. in Hibernia 24. in Sco. tia 13. in Polonia 32. in Bohemia 22. in Hungaria, quæ comprehendit Pannoniam, Sclavoz niam & Dalmatiam 35. in Dacia, Suecia & Norwegia 26. in Græcia 4. & in Terra fancta 5. ut jam Monialium hujus ordinis monasteria silentio prætereamus. Neque sterilior parens Franciscus Assisus fuit. Volaterr. 1.21. Austus exinde paulatim ordo, ut cunttis pofea multitudine viporum prastiterit, & sacerdotio, & doctrina, & sanctitate precellentium. Et quid dicam de Patribus societatis Jesu, qui ab initio pauci, diu neglecti, repressi diutius cohibitique, à Papis & Regibus, à Senatoribus, Episcopis,

262 ,DE LA COMDANNATION
Doctoribus & Monachis, paulatim ea, qua
sciunt, ratione, creverunt numero, auctoritate, opibus, potentia, ut jam in quatuor
mundi partibus, si quis diligere illos nolit,
metuere aut saltem mirari necesse habeat.

Uti numero, fic & divitiis mature sunt §. 8c. aucti Templarii , Wilh. Tyr. Possessiones tam Templa. rrarum. ultra quam citra mare adeo dicuntur immensas divitia: habere, se jam non sit in orbe Christiano provincia, qua pradictis fratribus bonorum suorum portionem non contulerit; & regiis opulentiis pares hodie dicuntur habere copias. Jacob de Vitriac. Amplis autem possessibus tam citra mare quam ultra dilatati sunt in immensum, villas, civitates & oppida, exemplo Fratrum Hospitalis S. Jehannis, possidentes, ex quibus certam pecunia summam pro defensione terra sancta, summo eorum Magistro, cujus sedes principalis erat in Bierusalem , mittunt annuatim.

Atque heec erat veterum Clericorum Ordinumque religioforum felicitaine dicam an rum Or- infelicitas, quod post Constantini M, tempora, quum ferè gentes omnes ad Ecclessam accederent, opes & facultates cumulatim in corum finum non conjicerentur sed effunderentur, Laicis fibi familiisque suis alendis parum aut nibil de substantiis suis reservantibus. De Benedictinis, & præsertim Cassinensibus Monachis Volaterr. l. 21. Hoc Casinense conobium religionis caput, cujus aureorum II. millia reditus fuere, urbibus opibusque plurimis, si per Tyrannorum rapinam licuisset, dominabatur. Regna potius quam cænobia vir sanctus posteris reliquit, nimirum fortasseignorans, non se tam pauperibus hospisium, aus Christi servis ad divina mysteria subsidium (usi sperabat) quam Clericis 🗸 Sacerdotibus ocium atque luxuriam pariturum. Sed extrema dies hanc profecto sagenam excutiet. De Monachis in genere Polyd. Vergil. 1. 7. de Inv. rer. c. 2. Atque ita monastica instituta ut bumana, baud din inviolata stetere, hominum moribus semper in deteriora inclinantibus, ac divitiis pietatem, qua ut mater illas à principio Ordini pepererat, contaminantibus. Quare & diversorum Principum Christianorum extant leges, quibus liberalitati erga Ecclesiam exercendæ modus ponitur: Valentiniani, Valentis & Gratiani in Cod. Theod. Ecclesiastici . aut ex Ecclesiasticis, vel qui continentium se volunt nomine nuncupari, viduarum ac pupillorum domos non adeant, sed publicis exterminentur judiciis, si posthac eos ad fines earum, vel propinqui putaverint deserendos. Censemus etiam, ut memorati nihil de ejus mulieris, cui se privatim sub pratextu religionis adjunxerint , liberalitato quacunque, vel extremo judicio possint adipisci, e emne in tantum inessicax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per subjectam personam valeant aliquid vel donatione, vel testamento percipere, Capitul. Carol. M. l. / 1. c. 89. Statutum est , ut nullus quilibet Ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere prasumat, quarum liberi aut propinqui hac inconsulta oblatione possint rerum propriarum exheredari. Quod fi S. 87. aliquis deinceps hoc facere tentaverit, à Synodali Caussa livel Imperiali sententia modis omnibus feriatur.

Non juvat, plura hac de re Imperatorum, Clerices Regum & Rerump. edicta, five prisca, five Mona-recentiora, congerere: sed operæ est pre-chos congerere in quirere, quæ secere, ut secono:

R 4

beralita-

6.88. Accipientibus, Concio-

Primum dico, Ecclefiam ejusque Antistites, cum togatos tum sagatos, ea curiofissimè omni tempore media adhibuisse, quibus divitiæ conquiri solent. Ut enim à Concionatoribus, etiam antiquissimis, bonis alias & religionis propagandæ studiosis, incipiam quis quæso in corum sermonibus ad cœtum habitis tam est peregrinus & hospes, ut ignoret . plures in illis occurrere exhortationes ad faciendam munificentiam, præsertim Ecclesiæ sive pauperi adhuc sive jam ditescenti. quàm monita de Servatore optimo super omnia diligendo, de fiducia in eo folo collocanda, de remissione peccatorum unice ob ejus meritum consequenda, de gratia ipsius eaque sola vehementissime & constantissime defideranda, de animo occasione omni ad Deum elevando, deque cogitationibus omnibus à terrestribus & humanis ad cœlestia & divina dirigendis? Quæ certe præcepta tam salutaria, tam necessaria, Christiano homine tam digna, vel non fatis diligenter & fæpe inculcata, vel omnino fuisse à multis prætermiffa, uti notissimum sic & turpissimum est, nullisque gemitibus & lacrimis satis deplorandum. Atque hanc quidem negligentiam supipam inter præcipuas caussas referre soleo, cus

in Ecclesiam pro sancta veritate hærescs, errores & mendacia, pro verâ pietate impietas & superstitio, pro consolatione-dubitatio, metus, angor & desperatio subierint, unoque ut dicam verbo, horridissima corruptio longe lateque omnia vastarit perdideritque.

Si quando concionantium fervor in exigen- \$. 80. da stipe videbatur defecisse, Synodorum ful-Liss ins-gura & fulmina eum rursus incendebant. E mul-perata e tis sufficit audire can. x1. Concilii Matiscon. circa finem seculi VI. congregati: Sectatores hofpitalitatis pos esse non solum D. Jesus admonet , cum fe dicit in bospitem receptum suiffe, sed etiam Apostolus omnibus pene praceptis. Propterea, beatissimi fratres, unumquemque nostrum oportet, non solum femet ipsum ad hoc opus aptare, sed etiam omnium fidelium mentes, ut possint apud Deum misericordia operibus pro nostris peccatis intercedere, er nos et per veram hospitalitatem reconciliari. Si quis ergo nostrum non admonuerit, aut exemplum exbortationis suk ipse prins comprobaverit opere, indignationem divina procul dubio incurret majestatis. Predicetur hoc nostra mediocritatis statutum in auribus omnium Christianorum. Nempe donatis liberaliter aut testamento legatis opibus tribuebatur vis Deum placandi, peccata delendi, pænasque temporales juxta & æternas auferendi, ut locupletes tanto essent ad exercendam beneficentiam proniores,

Concionum efficaciam augebat privatæ con- 5. 90. versationis studium, quo Clerici Monachique Privation indefessi agebant omne id, quod ad prome-profita rendam divitum gratiam alliciendamque libera-divitibut litatem pertinet. Feliciter sed sordida fordide in Epist, descripsit Hieronymus, Osculantus

Tertio, quem noverunt divitiis opibusque

d'visa florere, ad Clericatum vel Monasticam vitam clerica traducere studuerunt, ut simul bonis illius vel Menastica sis potirentur: unde Principum manarunt edicha, mastica sis quibus id sieri prohibetur. Capitul. Caroli-M. l. i. c. 120. Quosdam verò cupiditatis causa, ab his qui res illorum concupiscunt, circumventes audivismus, cr hoc ideo sieri prohibemus. Et l. 5. c. 137. Statutum est ut nullus in Canonica aut regulari prosessione constitutus aliquem tensurare propter res adipiscendas deinceps persuadeat. Et que

hot fatere tentaverit, Synodali vel Imperiali sen-

tentia modis omnibus feriatur.

Quarto, fatemur libentissime, Deum ex 5.92. Clericis & præsertim Monachis nonnullorum pum usus rexisse animos, ut vel proprias velaliunde acceptas opes laudabiliter impenderent, coque vicissim divites ad edenda liberalitatis ipsos specimina excitarent. Nam pauperes nutriebant, ægrotos curabant, peregrinos advenasque hospitio excipiebant, juventutem indigam alebant, rudemque erudiebant. Ita laudat Mezeraus in Compend. Chronol, antiquissimos Galliæ Monachos, quòd labore manuum quæritantes victum, substantias suas in pauperes erogarint, etfi renunciare iis necesse non habuerint: septimo autem seculo testatur Monachos comisse diversas Galliæ terras.Barbarorum incursionibus vastatas, ut egenorum necessitatibus succurrerent. Et in vita Philippi Augusti scribit, Franciæ Nobiles bonam decimarum partem dedisse Benedictictinis, quòd eorum Monasteria Nobilium aliorumque viatorum hospitia, & juventutis scholæ essent.

Allegare quinto loco possem surta, rapinas, testamentorum subjectiones, sictas donatio-Praudes nes, & aliashujus generis fraudes ac violentias, quibus opes Ecclesiæ mirè creverunt : lentia at malo turpia filere quam legibus Principum, alierum. placitis Conciliorum, & publicè recensitis accusationibus & condemnationibus invidiosè probare. Hoc tamen spero, vitio mihi verti non poterit, fi dicam, religiosos milites religione militari, id est, raptibus, deprædationibus, concussionibus & homicidiis, si non acquisivisse divitias. saltem auxisse. Nam si-

168 DE LA CONDANNATION
miles querelas de nostris Templariis ipla ab

Ecclesia motas jam jam audiemus.

fiterint Clerici, Monachique erga eos, qui egatis ani aut ingentibus donis aut larga hereditate bene de ipfis sunt meriti. Etenim vivos colebant curio-fissimis officiis, & tamquam viva consummatæ pietatis exemplaria digito monstrabant; more twos pro concione laudabant eloquentissime, atque inter Sanctos primi ordinis collocabant, nomina inscribebant fastis, cadavera sepulchro cum veneratione & pompa, & gemitibus & lacrimis & planctibus inferebant, animas sacrificiis, precibus & supplicationibus in purgatorio igue recreabant, vel ex eo evocabant,

Ex hisce omnibus liquido constare existimo, Ecclesiz proceres nihil omissiste eorum, quæ ad impetrandas opes faciunt: nunc quoque alterum est ostendendum, quod à principio possi, scil. Christianorum animos ita tum suisse comparatos, ut ad largienda Ecclesiz bona moveri sacile

potuerint.

§. 96. Latitia de páce accepia.

danti-

bus.

Primo enim lætabantur pace Ecclesiæ & libertate religionis ab Imperatoribus data: mens autem læta acquisito recens bono lubentissime impendit ea, quæ ad fruitionem hujus boni necessario impendi debent:planè uti videmus vastatos bello cives paratissimos esse ad dilapsarum facultatum reliquias restaurandis urbium, oppidorum, vicorum, templorumque ruinis confecrandas, quam primum aliqua pacis & ab hoste libertatis successories.

5. 97 fe libertatis spes apparet.

Recordazie pretezie preteziterum omnes in genere Christi sectatores, ita præsertim Vizi Ecclesiastici misere vixerant, diligens recordatio non poterat non in hominibus opulentisliberalem excitare commiserationem, qua commoti bene facerent iis, qui tot ac tanta mala, tamque diu pro nomine Jesu toleraverant: quique adhuc pauperem vitam agebant.

Accessit tertio præclarissima opinio, qua \$. 98. imbuebantur ipsorum animi de opibus largiter Praclara in finum Ecclesiæ effusis. Nempe apex pieta-pieralitis habebatur charitas; & quis charitate di-tatts sans gnior sancta matre, Ecclesia, hujusque pri- Guas. mogenitis filiis. Clericis & Monachis? Rogabantur, exigebantur, urgebantur opera bona : & ne fallere, augustum hoc, suave hoc nomen non conveniebat nisi largitionibus, sive per vitam sive post mortem factis. Quis obsecro tam est segnis & ignavus, ut operandum esse neget? quis tam malus, ut contendat, non esse operandum bene? At manum infer facco, nummos eroga, factestamentum petitoribus utile; jam operaris bene, melius fi donas plura, optime, fi aut vivus aut mortuus das omnia. Hæc illosum temporum doctrina, opinio, religio.

Et quam non spem de fructibus liberalitatis conceperant? Dum vivimus, est pulcrum & ariter digito monftrari, & dicier, hic est! Hic ille, tatte qui religionem stabilit, Ecclesiam conservat, Ecclesiæ ministros alit! hio ille, qui templa fundat, Monasteria instituit, tuetur, ditat. Aft gloriosius, post mortem legi in fastis, laudari pro concione, celebrari annalibus. Beatius, memorari inter Sanctos, inter Sanctisfimos: mereri vitam, portare laureolam. Sed misera anima ! qui mereberis vitam, ubi portabis laureolam? Angéris in purgatorio, aut

Digitized by Google

**§. 100.** rica vel Monasti-

Quarto, postquam Clerici Monachique in honore esse, & gratia atque auctoritate slorevira Cle- re inceperunt, plurimi & stemmatis nobilitate illustres, & ab opibus largiter instructi, sive ipfi hoc vitæ genus funt amplexi, five ad illud amplectendum fratres, filios aut propinquos induxerunt, partemque substantiarum Ecclefiæ, vel Collegio, cui novum obtigit membrum, unà attulerunt, nam vacuis ad loca fancta manibus accedere non licebat. Atque hæc omnia tam funt in vulgus nota, ut confirmare exemplis ex historiarum monumentis fupervacaneum existimem.

.101. nia 6 gleriatio Romamen finan ;

Ouod fi Romano-Catholici Doctores ea. quæ usque huc disseruimus, aliaque plura, que congeri huc possent, diligentius secum perpenderent, forsitan de largitionibus, quæ Ecclesiæ fiunt, porro non tam auguste sentirent atque sentiunt. Nam criminantur sanctam doctrimam nostram esse falsam mendacemque, quia populum ad præstanda charitatis opera, ad dandam liberaliter flipem, ad facultates Ecclesiæ donan-

das teftamentove legandas, aut plane non excitet, aut non efficaciter fatis commoveat: ip-forummet contra laudant deprædicantque religionem ceu bonis operibus fecundissimam, ea sc. sectari se & tenere placita, quæ veteres Christianos ad edenda tot sanctæ liberalitatis monumenta, ad donationes, ad testamenta Ordinibus sacris personisque Ecclesiasticis utilia, templis extruendis vel reparandis necessaria, vi salutari adegerint: hisce se Patribus erga Deum munificis succedere filios non degeneres: inditam natura humanis mentibus cupiditatem, terrestres divitias possidendi acquirendi, augendi, retinendique: quare divinam fine dubio effe doctrinam, que opum amorem ex iis valeat excutere, operaque beneficentiæ, difficillima alias & nostris desideriis maxime inimica, tam præstitu facilis roddat.

Sed homines isti non aliter deblaterant, quam f. 102. si cum stupidis bardisque agerent, qui neque Roreffe. facta sciant, neque naturam rerum intelligant, neque de iis judicare ex suis caussis possint. Quid enim? tamme est difficile opus? tamme excellenter fanctum, cedere bonis, quibus vel non opus habes? vel uti amplius nequis ? & cedere iis, qui in vita obfident tuas vias, lectum circumdant, animum fatigant, post mortem verò nomini tuo immortalitatem, corpori pompam, & animæ requietem promittunt : & cedere. quum officia erga Deum, erga alios homines, erga te ipsum neglexisti: & cedere, ut hoc pretio impietatem tuam compenses, hoc sacrificio salutem redimas, hoc munere peccata expies? Quali verò magnus & sanctus & justus no272 DE LA CONDANNATION

ster Deus cultum sibi debitum peccunia venderet, quasi requisitam à nobis vitæ puritatem cum distributione facultatum commutaret! Quasi bonorum jamjam relinquendorum donatio; sanctitati cogitationum, divinitati desideriorum affectuumque; fervori precum; luci intellectus, amori veritatis; castitati corporis; innocentiæ inanuum, aliisque virtutibus Christianis æquipolleret!

§. 103 Fentas li beralitatis Votarum : Contemnimus facilè illorum iniquitatem, qui calumnientur, ita de laudibus piæ beneficentiæ deteri, & charitatis opera vel diffuaderi omnino, vel non pro dignitate commendari. At enim puto, tanto hæc à me rectius disputari, quanto mihi est perspectius, Veterum eheu sæpissimè liberalitatem non alio de sonte, nisi de superstitione, ignorantia & impietate manasse, siquidem parci aliàs & infrequentes Dei cultores omnibus se boni Christiani partibus rite esse defunctos, animæque saluti bene consuluisse, sive ex impietate sive ex stolida inscitia credebant, quando substantias, vi & fraude haud raro partas, in sine vitæ ad pias caussas legabant:

S. 104. Erga Templavios prafertim.

Tribus tantum verbis indicabo, quâ ratione factum sit, quòd inter cæteros ordines nostri Templarii (ad eos enim jam redit oratio mea) tam immensas brevi divitias acquisiverint. Atque hesc quidem revocare in memoriam convenit, quod ab initio monuimus, religiosæ isti militiæ peregrinationes sacras dedisse originem, à Turcorum Arabumque incursionibus vehementer intutas. Nam decepti superstitiosis erroribus homines insano slagrabant amore, Palæstinam visitandi, & Hierosolymis suisse, àc

Tepulcrum Domini salutasse in præcipuis capitibus sanctitatis ponebant. At Pater cœlestis terram Filii sui sanguine olim maculatam ejectis procul & longe lateque dispersis Veteribus incolis, tanti criminis reis; truculentæ subjecerat barbaræque genti, quæ incredibiles angusto temporis intervallo non modo in Asia & Africa, sed & in Europa, circumlatis ubique victricibus armis, fecit progressus, utpote à Deo excitata & instructa ad puniendam Christianorum impietatem. Quare & iis respiciebatur oculis, quibus respicere populum plerunque solemus ad exequenda Del judicia paratum. Nemo de vita emendanda, de erroribus abjiciendis, de purgando cultu & restauranda religione cogitare; hostem criminari, execrari omnes; Reges & Principes coire; milites scribere; federa pangere, numos corradere, in Palæstinamire, Monachi & quotquot ex alto verba ad cœtus faciebant ; clamare : delendos Turcas , extinguendos Christiani nominis ofores, terræ fanctæ injustos dominatores, id est, abscindendam Deo manum, qua castigare ipsos volebat. Successum ineptorum pariter & improborum confiliorum non dicam : fed ita quum fuerint infelici illo zevo constituti Christianorum, przesertim Latinorum animi, quis eos mirabitur flupendis auxisse divitiis milites : qui ad Saracenorum excidlum, locorumque Sanctorum defensionem peculiari se voto adstrinxerant? Adde, Tem-plariorum ordini Principes, Comites, aliosque primariæ nobilitatis viros fese aggregasse ; & quo viverent commodius, hostique bellum facerent vi majore, fimul opes fuas in zra-

DE LA CONDANNATION 274 rium corum intuliffe : Balduinum IV. Gazam urbem antiquissimam, sed penitus dereliciam reædificaffe, & fratribus Templariis custodiendam inhabitandamque concessisse, tradit Blond. dec. 11. l. 5. ad ann. 1143.

Tempia-

Phelipþis it.

Ludovicus VII. Galliarum Rex eminuit inter eos i qui beneficiis Templarios cumulabus VII. vere : ficuri ex datis ad ipsum à Magistro & Fratribus Ordinis epistolis liquido adparet. fauter. Unius principium heic inferere juvat: Ludovito Dei Gratia inclito & venerabili Regi Francorum, Domino suo Kariffimo, Bertr. de Blancafort , eadem gratia militia Templi Magister dictus; de regno ad regnum feliciter transferri. Quot & quanta nobis & pradecessoribus nostris de munisicentia vestra largitate, collata sunt beneficia, s per singula persequi temptabimus, nec littera poterit, nec lingua sufficere. Nam cum ab ineunte atate vestra liberalitas circa domus nostra propagationem laboriosa devotione studuerit, adhuc, Des gratias, in eodem tenore suo perdurat, Deo propitio 😈 vita comite in posterum duratura. Et ut retroacta tempora replicemus, rarò vel nunquam invenietur sancta devotio destitisse, quin semper aut sua nobis fropensius ingereret, aut aliena benigni sui favoris adsertione nostris usibus applicaret. Anno 1147. ipse in Syriam abiit ad bellandum contra Ægyptios ac Saracenos; & absens quoque terram fanctam cordi habuit, quod docent scriptæ à Fulcherio; militiæ templi socio, ad Ludovicum literæ, in quibus hæc occurrunt Verba: Mihi autem famulo vestro non credasis elapsum, quod ab ore vestro, cum à vobis recederom, accepisse me gandeo. Dixistis enim, ut exparte vestra loca sancta saluturem . O in visitan· do ea memoriam vestri facerem in singulis. Cujus rei non immemor hunc annulum quem vobis mit-20 , per sacra loca circumserens & singulis applizans, in memoriam vestri singulis imposui : pro cujus reverentia precor, at annalum custodiatis & habeatis cariorem. Philippus II. Ludovici filius & fuccessor, moriens quadraginta millia librarum argenti Magistro templi Hierosolymitani ex testamento reliquit; Platina in Honor. III.

Postquam verd divitias regales impetrassent s. 106. Templarii, humano more; quo arridentis Templafortunæ blanditias insolenter plerunque accipi- riorum mus, cristam erexere, ob superbiam & tyran-superbia. nidem ferè ab omnibus historicis reprehensi : Wilh. Tyr. l. 12. C. 7. Cum diu in honesto sa zonservassent proposite , professioni sua satis prudenter facientes , neglecta humilitate , qua omnium virtutum custos esse dinoscitur, & in ime Sponte sedens , non babet unde casium patiatur , domino Patriarche Hierofolymituno, à quo & ordinis institutionem, o prima beneficia susceperant; se subtraxerunt, obedientiam ei, quam eorum predecessores eidem exhibuerant, denegantes. Matth. Paris in Chron. Florente igitur ordine; & in humilitate prosperante, invidit humana prosperitatis inimicus, & qua buic virtuti videntur adversantia superseminavit, vid. superbia genimina , que solet inobedientiam cum schismatibus ; multis aliis malis generare. ---fluentia insolentiam generante, jam sua professionis obliti , humilitate negletta , à Domini Patriarche, à que Ordinis institutionem, manssonem, protectionem er omnia prima beneficia susceperant, . fe subtraxerunt obedientia ; interveniente opimal

**5.** 107: dellia tetta.

Fastum tamen involucro modestiæ texerunt a Pelo mo- unde Magistri eorum in literarum initio se pauperis militia templi Magistros, item ministros humiles vocavere, imitati in eo Gregorium I. Episcopum Romanum, qui ægrè ferens, Papas Constantinopolitanos regno inhiare Ecclefiastico; quod ipsius judicio Romanis debes batur, servus servorum addire voluit, unde & ejus successores isto se titulo infigniunt.

**4**. 108. Tempus defectio-·nis à Patriarcha Hierololym.

De tempore, quo se jurisdictioni Patriarchæ Hierosolymitani exemerint, & Pontifici Romano subjecerint, certi mihi nihil constat. Balæus in Gelafio II. Templariorum fectum (us habet Mattheus Parisius) à Hierosolymorum Patriarcha obedientia exemit, ita (inquit) ut more Cham maledicti Filii Noë illum contemnirent , qui eos primum fundaverat. Sed ea verba nusquam in Mattheo Paris invenio. Wolfins in Memorab. id tribuit Gelafii successori Calixto II. Remis anno 1110. Concilium celebranti. Verum Tyrius & Matthæus Paris testantur Templarios diu in honesto perfittisse proposito, Gelassi autem Calixtique II: ætate prima & tenuissima Ordo ille habuit initia, in Trecensi demum Synodo anno 1128. confirmatus. Obiter quoque heîc moneo, falli viros doctos, qui corruptæ vitæ Templariorum testem allegant Bernhardum Abbatem, quandoquidem illius querela de luxu & fastu militum non de Templariis est mota, sed de militibus reliquis, quibus emendandi moris mali exemplum novum istud & religiosum militum genus ob oculos posuit. Carolus Du Fresne in Gloss. dubitanter tamen dicit, sub Thoma de Monte Acuto, Ordinis magistro, Honorium III. qui anno 1216. Innocentio III. in sede Romana successit, Templarios ab Patriarchæ Hieros: & Episcoporum juridictione exemisse, uti legatur in privilegiis Ord. Hospitaliorum.

Non possumus non hac occasione recordari §. 109. ambitionis Romanorum Pontificum, qua in-Monachi citati alienam invadere jurisdictionem, & sa-Episcopis cros Ordines à debita præfectis obedientia eximere cordi semper habuere. Ita Monachi Epilcopis primum fuere subjecti plurium Conciliorum constitutionibus. Nam Synodus Chalcedonensis contra Eutychen anno 451. coacta, क्षेद्र प्रवर्ष देशवेदनारे कर्तरार मुख्ये प्रवादिक प्रवादिक निवाद , च्या क Peraxtay red imordone, is i houghar donicleday, jubet can: Iv. ab Episcopis enim ad res agendas adhibiti evalete πολυπεάγμονες, ipsorumque Episcoporum contemsere auctoritatem. Concil. Aurelian. I. can. VIII. Abbates Epifcopis, Monachi Abbatibus sint subjecti. Et Aurenanense II. can. xxi. Abbates qui Episcoporum pracepta despieiunt , ad communionem ne admittansur , nifi consumaciam humilitate suscepta depo-

§. 110. Templariorum violentia.

Superbiæ Templarii adjunxere violentiam & latrocinia. Tyrius : Ecclesiis Dei , eis decimas o primitias subtrahentes, o eorum indebiteturbando possessiones, facti sunt valde molesti. Matth. Paris in Chron. Ecclesiis Dei decimas privilegiis adquisitis armati subtrahentes facti sunt multis valde molesti. Privilegia hæc impetravere à Romanis Episcopis: nam Alexander III. eos cum Cisterciensibus & Hospitalariis exemit decimis, ne illas, quibus subjiciebantur, Episcopis solvere cogerentur, hortatus simulom, nes, ut ipsorum inopiæ subvenirent. Et Innocentius III, confirmavit sententiam Archi-Episcopi Senonensis, qui Templariis Parisienfibus præbendam Decano S. Quintini ab iiş ereptam adjudicavit, Baron, ad ann. 1201. S. 5. Leonem autem Armeniæ Regem Templatiis infestum monuit idem Innocentius, ne bellatoribus pro cruce Christi quippiam damni inferret, sed quicquid abstulisset, restitueret ad ann. 1213, S. 14. Et Gregor. IX. cum Friderico II. Imperatore, qui Templariorum Hospitaliorumque in Siculo & Neapolitano regno possessiones occupaverat, pacem inire noluit, nist ea præter cæteras lege, ut Templariis & Hospitalariis, quorum armis & viribus terra sancta desenderetur, bona in Sicilia & Apulia ablata reflitueret, & à vexatione

đ,

779

illorum abstineret, Baron. ad ann. 1228. n. 2, 1230. n. 1. & 1232. n. 3. Anno autem 1231. guum Fridericus bona omnia Templariis & Hospitalariis in regno Siciliæ erepta, necdum restituisset: quinimo eos domiciliis propriis ejecisset; illi autem sedem Apostolicam interpellantes, auxilia à Gregorio Pontifice postulassent: mist ad eum Gregorius Mutinensem Episcopum, deinde & bis ei scripsit, admonens: ut eis ablata omnia restitueret, vel saltem in manibus magistri militum Teutonicorum tantisper deponeret, donec de jure descerneretur, quis, quid ex æquo & justo hae

bere deberet. Baron. ad cit. ann. n. 3,

Graffari cædibus mature inceperunt. Matth. S. 111. Paris ad ann. 1149. Mifit (Affifinorum Magi- Cades. fter) unum ex fratribus suis , virum providum er discretum ad Regem Hierosolymorum Balden winum, ut per ejus consilium baptismasis susciperet Sacramentum ; sed diabolus Ecclesie semper. invidens incrementis, boc siert non permisit. Nam legatus populi memorati, antequam ad Regem perveniret, à fratre quodam de militia templi, in magnum fuit Ecclesia scandalum interemtus , per quod negotium pie ipchoatum, usque in dient hodiernum dilationem accepit. Will. Tyr. 1. 20. c, 21. 22. factum id refert ad tempora Amalrici V. Hierosolymorum Regis, qui obiit anno 1173 additque : petiisse per Legatum Af-sisinos, fratres militiæ Templi, qui possidebant castella regioni corum contermina, tributum 2000. aureorum fingulis annis acceptum remitterent, & fraternam deinceps charitatem servarent : Regem porro Amalricum', quia Otto de S. Amando, Templi Magister,

renuebat pro sceleris magnitudine in Galther rum, qui id admiserat, animadventere, confensu Procerum Sidone è Templo reum abripuisse, & Tyri in carcerem compegisse.

Jurgia cum Erincipibus.

Lites & jurgia cum Regibus & Principilius maluerunt augere quam componere. Anno-1277. inter Principem Antiochenum & Templas rios discordia nimia oritur : nam homines. Princie. pis familiaribus templi tedia ingerebant; & tol met Princeps, tanquam juvenis es insolens cont iplos quoque fratres convitia proferebat : les relas deferunt : ipsique confratres , er Tripelat mus Episcopus, non qua pacis, sed qua discordi seminant. Mox templi Magister Robertus, an mis decernere statuit, sed copias contra Boamundum, Principem Antiochenum in naufragio amifit, codem adhuc anno mortura Marin. Sanut, Torfell. 1. 3. part. 12. capt. 17. Præcedente anno Templarii civitatem Regi Cyprio subjectam occupavere, in qua cum nonnulli adventum Regis, ordinandarum rerum gratia, desiderarent, dixere palam vult venire, veniat : sin autem, non curamiss Id. 1. c. cap. 14.

10. 1. C. cap. 14.

113. Bellicas Templariorum expeditiones adverfus Turcos, Arabes, Saracenos Ægyptiosque
fusceptas, selices interdum, sepius infelices,
fusè omnes recensere supersedeo: aliquas indicasse sufficit. Anno 1133. interses summers milites templi Domini, Matth. Paris in Henrico I. credo à Sanguino Turcorum Principe
bellicosssimo, qui Fulconem Hierosolymorum Regem prælio vicit, Wilh, Tyr. 1, 14. c.,
25. quanquam Fulconi Hugo, primus Templi Magister, ad Transmarinos Principes ima-

plorandi auxilii caussa missus, ingentem peditum equitumque numerum suppetias adduxerat , Marin. Sanut. Torfell. 1. 3. part. 6. c. 14. Anno 1153. interfuere obsidioni Ascalonæ, fed avaritiam suam, Regi Balduino III. totique Christiano exercitui perniciosam, morte vel captivitate expiarunt. Nam Magister milizia Templi, Bernhardus de Trenellape ( l. 17. C. 21. à Tyrio vocatur quoque Bernhardus de Tremelay) cum fratribus suis multo ante pravenientes, aditum occupaverunt, peminem nisi de suis intrare permittentes : eos autem hac intenzione dicebantur arcere, quatenus primi ingredienzes spolia majora & uberiores manubias obtinerent. Quare obsessi videntes corum, qui in urbem perruperant, paucitatem, animos resumunt. interceptosque Templarios obtruncant, Wilh. Tyr. 1 17. c. 27. Magistrum autem ipsorum captivum durit Saladinus, anno demum 1157. Manuele Orientali Imperatore procurante, libertati restitutum. Anno proximèsecuto 1158.

Saraceni Balduinum III. qui victorem exercitum citò nimis dimiserat, imparatum aggressi multos trucidarunt ex militibus templi, qui

soli cum eo remanserant, Chron. Sigeb. Anno 1180. Saladinus castro de Vado Jacob S. 114. vi expugnato Templi milites serris medio dissecuit, Crudele reliquos Sacerdotes capite damnavit : Genebrard. mortis in Chron. Inito conflictu Christianorum contra Salaadin ex utraque parte multimortui sunt, plures tamen de Christianis, & Magister templicaptus oft : quem cum Salaadin vellet reddere pro nepote suo quem Christiani captum tenebant, Magister templi noluit ( is erat Otto de S. Amando ) dicens, non esse consustudinem militum templi, Utrumo

282 DE LA COUDANNATION ut aliqua redemptio daretur procis preser cingulum coculiellum, crita in captione mortuus est. Chron. Sigeb.

Anno 1184. Magister militie templi ( Theo-**S**. 115. doricus vel Therricus appellabatur ) cum fratl des tribus suis plusquam LXX. incauta egrediens; A . BOV4. Magister Hospitalis , qui cum fratribus suis decem , de Castro Belveir revertebatur à colloquio Comitis Tripolitani, à Turches inclusi sunt juxta Casale Roberti, & licet non amplius quam CXX. militibus sociati effent, decem millibus Saracenorum viviliter restiterunt, ex sis plurimos prostermentes : sed tandem pauci corripiuntur à pluribus, & trucidato Magistro Hospitalis cum pluribus , cateri capiuntur; Magister verd templi cum paucis suga elapsus est, Marin. Sanut. Torsell. 1. 3. part.

\$ 116. Anno 1187. IV. & V. Non. Jul. Saladinus Hierofocum Christianis prælium commista acerrimum, 
lymas Rex Guido captus est cum cruce sancta populoamittuni: que plurimo, numerus militum civium que ingens 
gladiis intersectus, & Hierosolyma occupatæ.
Evasit quidem ex hac clade Theodoricus Magister militiæ templi, sed ea tamen die ducentos & triginia de tratribus amissit, Matth. Paris 
in Henrico II. ad ann. 1188.

S. II' Acie' Pircuntur. 9. C. 4.

Anno 1188. die 4. Oct. commissum ost prælium inter Saladinum & Guidonem ultimum
Hierosolymorum Regem, in quo militia templi
jam cuneos hostiles, cadi devota, perruperat:
--cumque longius fortunam secusi en animum Templarii processissen, in eos subito irruunt oppidant
(Acconitæ) en quanquam innumeri paueos opprimant, non sins multa tamen suotum
strage triumphant, ibi magister militia, Gera

283

parquis de Bidesfortia, cajus occumbit, Jacob. de Vitr. Notamus obiter, Guidonem Saladino, à quo, per integrum ferè annum Damasci in vinculis detinebatur, juramento promissise, se ex carcere liberatum regno esse cessurum, & trans mare exulaturum: à Clero autem, qui pacta metu inita judicabat irrita, inductum Ægypti Sultano sidem sessible.

Poftquam anno 1187, Hierofolymæ in Sa- 5. 118. ladini venerant potestatem , Templarii sedem Quare mutare coacti conventum Accone habebant, Tempiaris Phoeniciæ munimento non fine multis cladi-mutant. bus expugnato, tribui Asser quondam sorte adfignato, sed quæ loci incolas non expulerat, Judic. 1. 31. Anno autem 1217. digreffis inde militibus cruce signatis, castrum quod olim districtum, nunc autem castrum peregrinorum dicitur / firmare cœperunt. Hoc autem castrum sieum est inter Caipham & Casaream, non long? distans à mari. Quapropter viam strictam ascendentibus & ad Hierusalem per eam descendentibus, districtum dicebatur. Hujus castri prima utilitas est, quod conventus Templariorum eductus à peccatrice & omni spurcitia plena civitate Achon usque ad reparationen murorum Hierusalem in bujus castri presidio residebit, Matth. Paris in Henr. III. ad ann. 1217.

Anno 1244. cruentissima iterum pugna Chri- §. 119. stiani cum Sultano Babiloniæ decertarunt, & Cadunum primo quidem die, licet non sine multa clade, à Sultano innumerabilem hossium multitudinem interementation. Postmodum verò die S. Luca Evangelista, refumto spiritu, er invocato de supernis sustragio, fratere militia Tamplice Hospitalis, cum omnibus aliis peligiosis bello mancipatis, er eorum viribus, generali-

que exercitu Christianorum terra sancta, sub Patriarcha publico edicto congregati inierunt pralium sum dictis Chærosminis- - quo ceciderunt Magister milicia Templi (Hermannus de Perigord.) Magister Hospitalis , & alii Magistri Ordinum , cum suis conventibus & sequelis, & Dominus Walterus, Comes de Bresna captus, & Dominus Philippus de monte forti occisus, er qui sub Patriarcha militarunt, contriti. Nec evaserunt de omnibus Templariis prater octodecim, o de Hospitalariis sexdecim, quos tamen pænituit postes evassise. Magist. Hospit. in Epist. apud Matth. Parisin Henr. III. adann. 1244.

Sultaro.

\$. 120. Anno 1248. Cum Magister Templariorum ex Vetantur Syria ad Regem Ludovicum scripsisset, Sultanum Pacemsa- Ægyptium missis ad se unum ex satrapis suis, qui de pace ageret, fe per Gallos licenet : Rex Lufiniadus, qui peritus rerum, hominum, regionum illarum, falli non poterat, cum in concilio 'ea de re ageretur, exploratum se habere dixit, Templarium ipsum ultro ad Sultanum misisse, evocasseque satrapen, qua ex re majore animo esse sactos barbaros, quòd cruce signati pacis cupidi, ac cogitare jam de reditu viderentur. Vetuit igitur S. Ludovicus Barbaros à Templariis recipi, audirive, aut commercia sermonum misceri. Baron. ad ann. 1248. n. 9.

Servantes Zwniur.

Anno 1263. Sultanus Babyloniæ Bendocdar Pattanon cum XXX. millibus equitum venit ante Ptolomaybello pe- dam XIV. die Aprilis : sequenti die impetuose nimis usque ad portas civitatis prosiliit, viridaria sombussit, suitque civitas in periculo magno valde. Ratio hujus impetus fuit , quia Templarit & Hospitalaris nolebant Soldano sclavos secundum patta reddere, cum ipse vellet reddere quod

In excidio Acconis seu Ptolemaidæ anno 9. 1224 1291. fere integer ordo à Saracenis fuit extin-dione Etus. Ea urbs populis tunc frequentata innumeris , Accond quantos nunc non temete alat aliqua urbs Italia, a fere omne feptem diversis sibique ipsis invicem contrariis preme-pereunts batur potius lacerabaturque quàm gubernabatur Mal gistrasuum gentiumque generibus. Patriarcha enim zisulo Hierofolymitanus sibs temporalem aquè ac spiritualem vindicare quarebat gubernationem : eundem hinc Templarii inde Hospitalarii, & pariter Tentonici ab armatorum tractatione; & sanguinis, ut dicebant effusione repetebant. Suam ad se solum spectantem Rex Cypri vel ea ratione volebat, quod tertio ante anno regni Hierosolyma titulos in Comitis Atrebatensis contentionem & sponte sua , & paucis temeritati adfipulantibus assumserat. Rex quoque Carolus II. Neapolim ex scarcere reversus, nihil duxit antiquius, quam Ptolemaidam mittere, qui de Hierosolyma regni titulis cum Cyprio Rege contendenses, paterna avitaque & proavita in illa urbe inta vel armis & viribus conservarent, qua in re usque adeo exarsit animis, ut Templariorum Hospitalariorumque, quos Cyprio Regi magis cupere audisset, pradia in regno suo Neapolitano direpta vastaverit. Consulem quoque ibi habuere Pisani, qui majore usus est ambitione, quam ibi quoque Genuensis aut Venetus utebatur , Flav. Blond, Dec. II. 1. 8. in f. Sed lites infelices finivit Babyloniæ Sultanus, quippe qui Christianis violatarum induciarum reis Ptolemaida destructionem comminatus est, & abactam jumentorum, hominum, rerumque aliarum præs dam per nuncios terque quaterque frustra repetens : tandem præfixitterminum , in:ra quena nifi ablata redderent, acceptam fe injuriam armis vindicaturum: Igitur quum immersi sceleribus omnibus milites ipsius minas contemnerent, anno quem rebus restituendis præsixerat exacto centum quinquaginta armatorum millia in Ptolomaidam duce filio immisit, præsidium & incolas; qui remanserant; fudit fugavitque, & urbem tertio ab obfidione mense captam incendio delevit. Tum Magister militiæ Templi , Guillelmus de Bellojoco, spiculo percussus interiit.cum pluribus fratribus, è quorum Collegio nonnisi decem tlade elapsos fuisse notat du Fresne in Gloff. Vid. Marin. Sanut. Torsell. 1. 3. p. 12. c. 21. Blond. l. c. Naucler. gen. 14. Monathus autem Gaudini; Magnus Templi Magister statim post Acconensem cladem à decem militibus, qui ex ea superfuerant; electus, in infulam Cyprum cum iis concesfit.

Ea ex insula bellum pro viribus attritis fe-S. 123. cere Sultano, Tortosam quoque cum Alme-Futitivi in Cypre, rico Tyri Domino expugnarunt. Quare Magioccupant for Templi anno 1302. in insula Tortosa ades aliquas erexit, ibique majorem partem conventus sui que amit - tenebat ; ut Turchis pro posse noceret : Eodem anno Soldanus Babylonia per flumen Tampnis inter galeas & sithias misit usque ad viginti, que invenientes circa Tripolin magnum Saracenorum apparatum, eum ad Tortofa infulam conduxerunt : e eum à duabus partibus in insulam descenderent. occurrentes Templarii usque ad navigia retrocedere soegerunt : deinde cum se ad turrem quandam Templaris reduxissent , illi in insulam ad libitum descenderunt : & occupata infula dixerunt Templariis; at se redderent, & falvis personis ad optatum ducerentur locum: illi verò de insidelibus tonsidentes; in Babylonem captivi dusti sunt: trant autem CXX. intersettique sunt arcerii quingenti, & de minuto populo usque ud trecentos; Torsell. l. 3. p. 13. C. 10.

Sub idem, tempus pervenere in Siciliam, \$. 124. atque discordia Caroli II. & Frederici Arragonen- Thraciano fis freti, classem hand contemnendam instruxe- sum, derunt, inque omnem occasionem & eventum pa-ticam. rati, cum pacem inter Reges fastam cernerent Macedo-(anno 1302. uti refert Collenut. Hist. Neap. "inm de-1. 5.) ductu Rogerii, qui Magistratum apud eos tue. inierat, homo strenuus ac Sanguinarius, Thraciam invadunt , deinde expugnata urbe Theffalonica , totum Hellespontum atque Peloponesum depradati funt , in Atticam impetum facientes , quans ferro, igne devastatam, una cum urbe Athenarum occupaverunt, Roberto Brenna, qui rebus ibidem praerat, obtruncato. --- Cum Athenas occupassent, Macedoniam petierunt, qua etiam pervagata & devastata, abacta ingenti prada domum rediere, ac in provinciis Occidentalibus, in cœtus se partiti sunt. Continuat. Tyr. 1. 51 c.

Ataque îta recensionem expeditionum, quas \$. 125. Templarii în Asia, præsertim, & aliis mundi Finis regionibus suscepere, ad ea proxime tempora Templarii deduximus, quibus ordo ipiorum est deletus abrogatusque, quodseverissimum & valde memorabile fatum ut distinctius in fine hujus libelli narremus, priinum de consilio extinguendi Templarios, deinde de consilii ejus executione dicemus, ac tertio denique notilitas observationes, quas supendus tantæ

188 DE LA CONDANNATION rei exitus sponte suppedirat, breviter subjusti-

S. 126.
Autter
excidis illerum
Philippus
AV.

Confilium de exscindendis Templariis, ut Auctores omnes conveniunt; primus capit; five sponte sua; five aulicorum persuasionibus inductus, Philippus IV: Galliæ Rex; cognominatus Pulcher; printeps excelsi animi, quem ut ubique aliàs; sic & in negotio ostendit; quod ei cum Bonifacio viii. Pontifice Romano intercessit: cupidus corradendæ pecuniæ ad facienda bella; quibus toto regni curriculo erat implicitus, unde & Judæos regni incolas male mulctavit, bonis eorum anno 1306. públicatis; à civibus nova tributa & vectigalia immisericorditer exegit, & iniqui ponderis ac pretii monetam cudit.

5. 117. Et (lemens V.

Sed abolere Ordinem religiosum Sancto Patre, cui is parebat, & à quo privilegia acceperat; non consentiente, haud penes Regem stabat : quare cum post obitum Benedici xt. Cardinales ad Bertrandum Gottum, Burdegalensem Archi-Episcopum, Papam eligendum inclinarent, Philippus ea de re monitus, anno 1305, cum homine antea fibi inimico clanculum transegit, promissoque ad tantam dignitatem consequendam auxilio . Virum ambitione flagrantem fibi fecit obnoxium, ut projectus ad Regis pedes, quæ peterentur, largiter polliceretur. Rex tum sex slipulabatur, capita, è quibus indicabat quinque, recentita à Bzov. ad ann. 1305. n. i. fextum autem suo se tempore & loco dicturum promittebat. Id num fuerit Templariorum extirpatio, quantum mihi equidem conflat ; historici diserte non monent ; testantut tamen 🛓 tamen, Clementem & eam Philippo clancu-

lum promissie.

Duas in Regis animo caussas invenio, quæ (aussa in spium ad tantum sacinus perpulere : alteram animo quidem iram in Templarios conceptam; alte- Philippi. ram verò spem lucri ex illorum supplicio perci- Ira in piendi. Iram Regis incenderat seditio, quam ries : Templarii vel excitarant , vel alebant augebantque. Nam accidit, quod Rex apud Lutetiam Parisiorum in adibus qua curationis Templariorum erat, oborta vulgi seditione obsideretur, eò quòd monetam illegitimi ponderis excudebat : quo in tumultu cum omnia que Regi adferebantur, aut cono inficerentur, aut raperentur, Templariorum Prior , qui Tholosanis adibus praerat, cum Noffa quodam Florentino ejusdem Ordinis, sed tontaminata vita viro, nescio quid vel dicto vel facto imprudentius in Regem moliri visi sunt, quod postes furore populi mitigato, male illis cessit, equidem vinculis mancipati atque in carceres conjecti sunt amoo, Continuat. Wilh. Tyr. 1. c. Mezeræus. scriptor ob veritatis amorem & sapientiam optimis annumerandus, in Compend. Chronolog. in Philippo Pulcro, refert, quum anno 1307. iniquæ monetæ vilius pretium statueretur , populum Parisiensem , moto tumultu ædes Stephani Barbeti quæstoris Regii, spoliasse ac subvertisse, deinde ad Templum (sedem Templariorum) ubi Rex agebat, concurrisse, centumque in eo petulantia facta patrasse : notatos Templarios, qui seditionem foverint : creditum, id fecisse, quia pecunia abundantes imminuto ejus pretio non leve damnum patiebantur : veri esse simile, Regem off-nsarum tenacitet memorem, servasse hujus in5. 129.

Iram Philippi nutriisse spem lucri nemo dubitabit, qui & divitias Templariorum regalibus majores, & Regis inopiam, & studium colligendorum numorum, & instructionem belli Flandris Anglisque inferendi. & damnatorum thesauros in fiscum Regis & Pontificis redactos confideraverit. Quando autem Clemens V. in Epistola ad Ravennatensem & Pifanum Archi-Episcopos, atque ad Florentinum & Cremonensem Episcopos hac de caussa data. Philippum ab ea suspicione vult liberare, profectò accusationem infitiando, firmare potius quam depellere videtur. Deinde vero (scribit ad cos apud Bzov. ) chariffimus in Christo fileus noster , Philippus Rex Francorum illustris , cui eadem fuerant facinora nunciata, non typo avaritia. cum de bonis Templariorum nihil sibi vendicare vel appropriare intendat, imò ea per deputandos à nobis super hoc generaliter, & per pralatos Regni Francia in suis diocessibus administranda & gubernanda in regno suo dimisit, manum suam exinde totaliter amovendo, sed sidei orthodoxa fervore. suorum progenitorum vestigia clara sequens : accensus &c. Mytterio autema, si rectè judico, non caruit, quod paulo ante condemnationem Templariorum, teste Puteano, Gallus edidit libellum, quo probate contendit, opes Templatiorum non facere ad terram fanctam

201

possidendam occupandamve, proindeque Do-

minis antiquis eripiendas esse.

Optatam confilii exequendi occasionem præ- Occ si salute data abire permitterentur, quod Regi & rum. utile & questuosum deferrent, indicabant. Impunitate promissa, Templarios omnes dicunt; cum Sarracenis inito fœdere, abjurataque quoque Chrifliana religione Mahumetum colere , ftruereque principibus omnibus extremam perniciem. Simulachro cuidem, cui pellis humana superinducta esset, illos sacrificare, inesse autem eidem statua, oculorum loco, carbunculos duos ardentissimos camque pinguedine recens ex coits Templariorum natarum & exustarum puellarum, quotidieinum gi. Ad hancunusquisque ordinem ipsorum professerus , Christum abnegare , crucisque signum conculcare pedibus adigatur. Morientium cadavera apud eos in cinerem resolvi, eamque in potum inter eos absumi, constantia o silentii experimentum inde capientes. Mascula indisserentique venere eos uti. Multa in Syria contra omnes Christianos eos conatos esse. Divum Ludovicum apud Damiatam corum dolo in vincula Soldani venisse. Continuat. Tyr. l. c.

Accusationis capita Procurator Fisti ad Regem §. 131. scripta Pictavium mist, que ille avaritia motus à Philippro veris habuit, delatoribus venia 💇 libertate po Regi donatis, effectique apud Pontificem, ut Ordinis avare as-illius eversimem polliceretur. Bzov. a lann. 1307. n. 4. Clemens primum pontificatus annum

DE BA CONDANNATON Burdigalæ, secundum Pictavii transegerat; tertio autem, qui erat Æ. V. 1308. ad evitandas aulæ Francicæ petitiones importunas, sedem Apostolicam Avinionem, Carolo Siciliæ Regi & Romano Episcopo clientelari fide obstricto tum subjectam, transtulit. Cæterum auod ait Bzovius, Philippum avaritia motum accusationem Templariorum pro vera habuiffe, juvat repetere ad refellenda ea, quæ ad ann. 1308. ex Clementis Papæ mente notavit n. 4. Philippus ea in, re nullum suum commodum sequebatur, cum nihil de ipsorum bonis libi intercipere cogitaret, quippe qui omnia que in ipsius ditione reperirentur, Romana sedis arbitrio administranda atque collocanda permiserat. Nauclerus quoque de Philippi Regis abstinentia non tam sensit clementer, ac Romanus Episcopus. Atqui (ait gen. 44.) video scriptores quo/dam non tam improbare funestam Templariorum religionem, quam Franci Regis avaritiam, cujus caussa dicunt hanc ortam esse factionem. Denique Papa Clemens bona Templariorum applicavit mansioni S. Johannis seu Hospitalis. Sed quia jam occupata suerant à Rege, & diversis aliis principibus poportuit ea redimi multa pecunia. Quin Chronicon Germanicum Augustae Vindel. anno 1476. typis excusum, Clementem non minus quam Regem Franciæ avaritia commotum delevisse Templarios scribit. Verba ejus in latinum translata sermonem ita sonant in Clem. V. Papa hic & Ludovicus Francia Rex ( five in nomine errat Auctor, five Ludovicum X. Philippi Pulcri filium & successorem intelligit ) bene conveniebant ; nam uterque erat avarus, ideo Iemplariorum ordinem abregabant delebantque : Papa enim & Rex cupiebant sibi Ordinis ejus bona vendicare, sicut & faciebant in locis commodis. --- Bona que possidebant in locis Papa & Regi incommodis, dabantur S. Johannis

Ordini.

Verane an ficta fuerint crimina, de quibus 6, 132. accusabantur Templarii, quæstio est, cujus Momenrecta definitio ad intelligendas judiciorum Dei tum cansrationes multum facit. Nam si omnino erant sa Teminnocentes, negari haud poterit, Pontificem plarie-Romanum, aut reliquos Ecclesiæ Antistites in Synodo coactos, reorum caussas iniqua interdum lance ponderare, & ira, odio, invidia, avaritia, aliisve affectibus abreptos, vel ignorantia, credulitate & suspicione occupatos judicare. Quod si verò sive omnia sive aliqua patravere scelera, quorum infimulabantur aut omnes, aut singuli, aut plerique : ii, qui conqueruntur. Romanæ Catholicæ Ecclesiæ. cum caput tum membra, cum Clericos tum Laicos, & Ordines religiosos cum monasticos tum militares, vitam aliquando vixisse turpissimam, sanctaque cum veritate insociabilem, invictum habent argumentum, quo partem accusationis istius confirment. Quod si denique infaustus ordo sine omnium & singulorum culpa est abolitus, invidia potentiaque & calumnia oppressus: is, qui rem altius secum repetet, facile hinc colliget, Ordinisinstitutum Deo non placuisse, coque nec peregrinationes religiosas, nec insanam possidendæ Palæstinæ cupiditatem gratam acceptamque fuisse.

Difficile est, ex Historicorum testimoniis Culpen-

9. I33.

DE LA CONDANNATION dam certi quid afferre : nam laudantur ab his. culpantur ab illis. Flav. Blond. scriptor Pio II. Pontifici æqualis eos condemnat. Majoris mali fames (scribit Dec. II. 1. 9. ad ann. 1307.) Templarii multis ante annis in Asia bellis , qua adversus infideles gesta sunt, convicti omnium perniciosissimi; Christum enim spernentes blasphemantesque, ac penitus deridentes, pro quo pugnare consucuerant, cos Turcis & Saracenis consenfisse, o nostrorum expeditionibus suisse adversatos constitit. Unde multis eorum vario affectis supplicio, cateri omnes pradiis reditibusque & bonis qua possidebant amplissimis spoliati sunt. Volaterr. qui vixir ætate Julii II. 1. 21. Sedex bonis iniviis pessima exempla subsecuta: quippe qui eo paulatim impudicitie pervenissent, ut nova excitate fecta, libidinem in mares publice consectarentur, simulacro etiam cui sacrificarent constituto. Cineres homins fortis in bello extincti potarent, audaciores eo se pacto fieri existimantes, aliagne nesanda inter eos patrata. Quapropter anno 1312. à Clemente V. hic ordo sublatus, corumque bona ex magna parte S. Johannis militibus tradita. Sic & Philip. Bergom. in Chron. l. 12. Polyd. Vergil. de Invent. Rer. 1. 7. c. 5. Rolewink. in fasc. temp. Genebrard. in Chron. aliique scriptores plures, in primis Galli. Hoc feculo Petrus Puteanus Bibliothecarius Regius lingua Gallica edidit Historiam condemnationis Templariorum, quam verius Apologiam Philippi IV. contra Templariorum manes inscripsisser, quippe qua aliud nihil intendit, nisi ostendere ex Actis in ea caussa, quòd Rex non amore pecuniæ, sed religionis & pietatis & justitiæstudio tam divitem Ordinem condemnarit vel condemnari fecerit, uti principium finisque libelli scopum scriptoris manifeste indicat. Platina iis saltem exprobrat desectionem ad Saracenos. Rescitum quoque eodem fere tempore est ( ait in Clem. V.) Templarios olim Christi milites à nostris ad Sarracenos desecisse. Hanc ob rem interfecti illi sunt, qui comprehendi potuere. Saraceni certe qui apud Templarios agebant. liberè sua faciebant sacra: nam Fridericus II. Imperator in Epist. ad Richardum Cornubiæ Comitem data, conqueritur disertè, quod sicut ipsi per nonnullos religiosos, venientes de partibus transmarinis, constitit evidenter, infra claustra domorum Templi, Soldanos & suos cum alacritate pomposa receptos, superstitiones suas, cum invocatione Machometi, & luxus seculares facere Templarii paterentur. Matth. Paris in Henr. III. ad ann. 1244.

At Thrithemius Abbas noluit omnem cul- \$. 134. pam in accusatos transferre. Nam in Chron. Excusan-Hirfaug. scribit ad ann. 1311. Ordo Templario- tur ab rum, qui annis ferme 184. steterat, ab ipso Clemente Papa condemnatus fuit, e uno die per universum orbem delectus, ad instanciam Philippi Regis Francorum, cujus promotione ipse Papa ele-Etus fuerat. Fuerunt autem Templarii valde divites, quorum possessiones ut Rex sibi acquireret crimen iis hareseos falsum imposuit, at multi vofuerunt, & extingui omnino paravit. Et in Chron. Sponh. ad ann. 1307. Eodem anno Clamens Papa V. in concilio Vienensi Ordinem Templariorum, qui per annos ferme 184. à fundatione sua duraverat, annullavit & destruxit. Impingebatur eis, quod in sua professione Christum sbnegarent; quod utrum verum an fallum sit, T 4

Non juvat plura aliorum de justa sive injusta Inquiri- Templariorum causa cumulare testimonia, quæ fur in ve- legi possunt apud Camer. Cent. 3 cap. 90. Hor. rum cauf- legi politica pid Camer. Celit. 3 cap. 90. 1101. quid fallum, quid certum, quid incertum, quid veri fimile, quid item diffimile : breviter jam & quantum licebit diligenter trademus, neque alio fine, nisi ut præterita Dei judicia rectè intelligamus, & de futuris eo prudentius opinari discamus.

§. 136. luxus 6 lsbidines

Primo itaque non tantum probabile sed & Templa- certum esse existimo, universum Templariorum Ordinem, postquam ingentia sumsit incrementa, luxui, intemperantiæ, ebrietati, impudicitiæ & libidinibus sese immerfife, quæ vitia plerumque solent divitiæ generare. Hæc enim tum erat Clericorum, Monachorum, Canonicornm, Episcoporum, Car-

dinalium, ipsorumque Pontificum Romanorum vita, quo de probatissimæ apud plurimos scriptores extant querelæ, ut si abstinentius, si castius vivere nostri milites voluissent, per seculorum inselicitatem sine miraculo non potuiffent. Chron. Noriberg. Quamdiu in paupertate & observantia regula vivebant , sanctitate & virtutibus regnabant : quamprimum autem divitiis abundare caperant, paulatim voluptas er avaritia eos invadebat : inde prolapsi à virtutibus ad vitia, hinc ad excidium. Johannes de Serres in Philippo Pulchro scribit prudenter: Templarios Orbis Christiani positos custodes tam legis evasisse negligentes & depravatos, ut extermina, ri debuerint : sicuti Philippus fecerit in Gallia. Et Mezeræus judicat, divitias, avaritiam, fastum erga Principes & Dominos in terram sanctam proficiscentes, vitam dissolutam libidinemque eos omnibus reddidiffe exosos. Quæ duorum Auctorum . licet valde recentium, testimonia, ob rerum peritiam & candorem, quibus se Lectori commendant, negligi haud posse arbitror.

Deinde Venerem masculam Ordini Tem- 6. 133plariorum, quibus per factum continentiæ Venus
votum ducere uxorem non licebat, haud fuisse incognitam, facilè credet, qui recordabitur, Sodomiticum scelus, igne divinitus immisso quondam punitum, diutissime in Galliis, Hispaniis & Italia pro peccatillo habitum,
quin & carmine à Jo. Casa, Archi-Episcopo
Beneventano laudatum, atque ipsis à Regibus, & Papis, Cardinalibus, Episcopis, aliisve cælibatus voto adstrictis sæpe patratum esse, cujus nefandæ rei exempla ex Annalibus
repetere me pudet, præsertim quum apud

omnes in confesso sit.

§. 138. Produio Friderici

Neque tertio illud infitiamur, Templarios semel atque iterum Christianam rem Saracenis prodidisse, quum servandæ potentiæ suæ, retinendisque & augendis opibus à Peregrinatoribus religiosis metuerunt. Ita Mattheus Paris in Henrico III. ad ann. 1220. amplètestatur, eos Friderici II. Imperaroris confilia in Oriente expedienda ad Suldanum perscripsisse. partim invidia & avaritia motos, partim amore Papæ, quem Friderico esse infestum noverant, inductos: Suldanum autem ipsam Templariorum Epistolam Imperatori misiffe. ut Christianorum inde fraudes insidiasque dolosas cerneret : Templarios deinde Patriarcham Hierosolymitanum in suas pertraxisse partes, & effecisse, ut datis in Occidentem literis ipsos excusaret, atque de sama Imperatoris detraheret. Verum recenter admodum. & brevi ante condemnationem Ordinis id commissife flagitium, nusquam in historiis invenio, neque etiam credere possum, quum cogito, cos à Babyloniis & Ægyptiis subinde cæsos, fusos, fugatosque, & toto proculex Oriente ejectos esse, ut in superioribus manisestum fecimus. Equidem pacem induciasve cum hostibus interdum aut optarunt aut concluserunt: sed studio rei Christianæ tutandæ conservandæque, quòd arma sua divinitus non adjuvari, & Barbaros viribus longè esse superiores cernerent.

\$. 139. Quarto probat ex Actis Puteanus, constandentia ter nonnullos adfirmasse, quod Christum abacteristo negassent: at qui propterea integrum Ordinem desectionis à Religione Christiana accusat non ratiocinatur rectius atque ille, qui concludit,

universum Venetorum exercitum Muhamedana fuscepisse sacra, quia unus alterve ex co miles ad Turcos transfugit, seque circumcidi fecit. De formula, qua recipiendus in Collegium, præter ceteros articulos, jurare debuerit : se credere in Deum Creatorem neque mortuum neque meriturum, dicere nihil habeo : neque etiam de adorato capite inaurato, de conculcata cruce, deque potu cineris è mortuo cadavere collecti quiequam legitur apud Torfellum, quanquam is fastum, avaritiam, latrocinia, aliaque Templariorum vitia diligenter annotavit. Primis certè Christianis, atque postea iis, qui ex Romana Catholica Ecclesia exivere, eadem vel fimilia crimina per calumniam & inscitiam esse impacta constat : quod tamen monens, milites nostros cum iis comparare nolo.

Quinto, quum Societatem Templariorum §. 140, ream peragimus supra notatorum criminum, Non om-minime intelligimus, patrata ea singulis à nium, sed alique. membris esse, ita ut ne unus quidem innocens inter tot nocentes extiterit. Nam in corruptissimis cœtibus, Ordinibus & Collegiis præservare nonnullos benignus Deus à grassanti late solet impietate, ut mundum sceleribus immersum reprehendant, hortentur, corrigant, suoque exemplo ad resipiscentiam & vitæ emendationem invitent, quemadmodum fatemur lubentes Deoque gratias agentes, ante Lutheri tempora, in media scelerum omnium corruptelarumque colluvie, vixisse Pontisi-ces, Cardinales, Episcopos, Sacerdotes ac Monachos pios, qui depravatissimum Ecclesiæ flatum deplorarint, fratresque & socios pec-

S. 141.
Confidevalur accafatio, defensio

con-

Sexto, si accusationem, defensionem & condemnationem infelicium reorum attentioribus intuemur oculis; ubique deprehendimus argumenta, quæ ad minuendam illorum culpam pertinent. Nam ordinem accusavere sociorum aliqui, ex eodem ob vitam impiam prius ejecti, uti acerbe captivos Templarios esse conquestos testatur Puteanus: & consentiunt scriptores omnes. Priorem Monfalconis & Noffum, Florentinum, Actores primos, propter vitam sceleratam, & Priorem quidem Magistri indicio, in carcerem conjectos, pacta falute & impunitate Templarios ad Philippum detulisse. Jam ad defensionem quod attinet, quidam objecta Ordini crimina agnovere nunquam, alii sunt fassi torturæ vi mortisque metu superati, aut pecunia & promissionibus expugnati, quæ post revocarunt: alii quum incolumitatem Rex promitteret, si crimina Ordinis faterentur, absolvére eundem constanter, contemtis pollicitationibus: alii denique mediis in flammis de innocentia protestati funt uti fusè apud Puteanum legere est Formula Bullæ Ordinem condemnantis, & in sessione secunda Synodi Viennensis promulgatæ, rigidum juris tenorem in illa caussa servatum non

esse, maniseste arguit : aboleri sc. Ordinem à Patribus in Concilio congregatis, non per formam sententia definitiva, tum eam super hoc secundum inquisitiones & processus super his habitos non possemus ferre de jure, sed per viam provisionis seu ordinationis Apostolica : ad plenitudinem potestatis. Quibus congruenter narrat Aibericus de Rosate, se audivisse à quodam causa & testium in tos examinatore, contra justiciam illes punitos, hacque de re monitum Clementem V. respondisse: Etsi vià justitia ordo ille destrui non possit, siat tamen vià expedientia, ne scandalizetur carus filius noster Rex Gallia, Camerar. Oper. subcis. cent. 3.c. 90.

Puteanus ad omnem injustitiæ labem à con- §. 142 demnatione Templariorum removendam; Philippa acriter urget controversiam; quælite durante mentie inter Philippum & Clementem intercesserit. 1160 Etenim i uti mox audiemus. Rex delatos compingebat in custodiam, eorumque caussam Gallicanæ Ecclesiæ Præsulibus . & Theologicæ Parifiorum Facultati cognoscendam dabat. Papa ob id indignari, velindignationem fimulare, violatum sedis Apostolica jusqueri, esse Templarios religiosos solique Pontisici obnoxios, ab eo proinde solo judicandos. Igitur venerabili Bulla hortatur Regem, desistar à causse cognitione; perque Cardinalem S. Nerei & S. Cyriacilegatos petit, læiæ sedi Apostolica fiat satis, Archi-Episcopisautem, Episcopis & Inquisitoribus Gallicanis licentiam & potestatem inquirendi in reos, atque de its judicandi adimit. Philippus memor, se hominem nuper ad pedes suos projectum omnia promittentem vidisse, neque

riis parum utilis.

Atqui verò humanarum rerum quis tam est Templa- ignarus aut negligens, ut nesciat, vel non observet, idem sæpe à duobus intendiagique opus, etsi de ratione illud expediendi controvertant, aut quum invidia plenum eft, vel cum jurium alterius violatione conjunctum animis quoque dissentiant. Templariorum condemnationem gratificari Regi serio Clemens volebat, quippe qui promiserat, ac norat bene, rem sibi cum Philippo, auctoritatem Apostolicam terrere, haud metuere solito. Sed eum pro lubitu tractare caussam ad Romanum tribunal pertinentem, ægrè ferebat, literifque & legarionibus ægritudinem prodebat, ne Pontificia jura neglexisse videretur. Qua lite utcunque composita, aut suspensa, conjuncta opera ad abolendum invisum ordinem Rex & Papa properant. Ita Ludovicum Magnum orbis novit universus, cum diversis Pontificibus Romanis de Regiæ & Pontificiæ poteffatis finibus publice litigasse, & adhuc forte litigare: quis tamen prudens eventuum æstimator perfuaderi sibi patierur, Sanctum Patrem ac Filium primogenitum, falvo utriusque iure a

convenire non posse de abolendis infirmandisve iis, qui Regiam Apostolicamque auctoritatem debito cultu non venerantur?

Sed quæcunque fuerit Templariorum culpa, 6. 144. in Deum aut homines admissa; aderat dies, Eorum fivenerat hora excidii; currebat annus ordinims in fatalis, Æ. V. fupra millesimum ter centesi-Gallia. mus & septimus. Miserat Rex prudens & negotio intentus per universam Franciam literas cum mandato, una omnes horarefignarentur ubique, & jussa iis contenta sine mora præstarentur: namque metuerat, ne milites auctoritate & potentia florentissimi, de periculo facti certiores defensionem pararent. Hinc una litterarum fignificatione, Veneris die, tota Francia comprehensi sunt , & Fiscus in eorum fundos resque manonces manum injecit. Lutetia Magifter Templi Jacobus Mola Burgundus; cum novem & quinquaginta equitibus sociis captus suit. Arquebantur hareseos, aversa libidinis, contempta erucis, lasa Majestaris. Sape torsi nihil hujusmodi de se ac sociis suns confessi : quin infontes sese piosque Templarios equites constantissime testabantur. Macerati longo carcere sex & quinquaginta totidem modice distantibus palis alligati, ac lento igne zosti sunt : professi se insontes moni, amicis & comfanguineis corum frustra monentibus, spem ut venia, si crimen agnoscerent, ab rege propositam umplesterentur, Bzov. ad ann. 1307. n. 4.

In Provincia Carolus II. Siciliæ Rex omnes §. 145. uno pariter die, qui erat 24. Jan. cepit: me-Provincia nor utique Cyprio nuper eos favisse Regi, cia. quo cum de Regni Hierosolymitani insignibus contendebat, prædiis hac de caussa in Regno Neapolitano possessis mulcatos, uti ex Blonde

supra audivimus.

## DE LA CONDANNATION 304

Ad 17. Cal. Nov. nuncii ab eodem Rege Fran-Regioni- corum in omnes Christianorum Principum regiones bus aliss, dimissi expostulabant, uti in sua quisque ditione, sidei Catholica asserenda caussam, advirsus eosdem, qui empulsu. Templi Hierosolymitani sacris addicți erant , susciperet. Bzov. I.c.

Ad 3. Non. Decemb. Rex Aragonia omnes ejus gonia & religionis homines capi, bonaque conscribi imperavit. Johannes Lotgerius ex Pradicatorum instituto, de fide Catholica Judex, O generalis in Aragonia Regnis quasitor ab Apostolica sede constitutus, summa in jure dicendo severitate usus, studiosos & fautores reorum coercust. Bona eorum pars in munitissimas Carthaginis veteris Ilergaonum opidi, Montionis, Miraveti, Villeli atque Affambra arces confugerant, quibus facile repugnari, atque obsisti posse sperabant, ne indicta caussa in se animadverteretur. Eodem in Catalonia, cum spes reliqua non esset, us sunt perfugio. Caterum Jacobus Rex eos vi oppugnari imperavit. Id.

glia.

Reperiuntur etiam Clementis Pontificis ad Rober-**§.** 148. In An. tum Cantuariensem Archiepiscopum, & ad alios Antistites Anglia contra eosdem Templarios litera, in quibus ille significat, cum primum ad eam dignitatem vocatus effet, tam gravia & detestanda ad se contra Templariorum Ordinem crimina delata fuisse , ut fidem hujusmodi delationi nulla ratione adhibuerit. --- Quare Eduardo II. regnante, qui paulo prius defuncto Patri Eduardo I. successerat. omnes per Angliam uno eodemque die Templarii comprehensi, variis custodiis passim attributi sunt, Bzov. ad ann. 1308. n. 4. ubi & testatur, Papam in Scotiam, Hiberniam, Norvegiam & Daciam, ob eandem causam literas & nuncios misifie: atque in Italia ubique contra Fratres Templarios quæsitores constituisse. Anno

Anno 1309. Jubente Pontifice Clemente fere §. 149. Synodi, à sacratis viris celebrabantur Institueba- Provintur in illis contra Templarios investigatio eorum , cialia in quibus onerati fuerant criminum. Bona eorum à Templa-Commissis Pontificum occupabantur , & pecunia riesum. ex eorum elocatione in Ecclesia Romana ararium pro necessitatibus publicis inferebantur. Brov. n. 12. Salmanticæ in Vectionibus Patrum concilium habitum est. Rodericus Compostellanus, Johannes Olissiponensis, Vascus Idigitanus, Gonfalvus Zamorenfis, Petrus Abulenfis, Alfonsus Civitatensis, Dominicus Placentinus, Rodericus Mindonienfis, Alfonsus Asturicensis, Johannes Tudensis, Johannes Lucensis affuerunt, de vinctis atque supplicibus quæstione habita, caussaque cognita, pro eorum innocentia pronunciatum communi Patrum suffragio. Ad Pontificem tamen Romanum, & ad Concilium Viennæ indictum, rejecta totiusrei deliberatio summa. Mariana 1.15. c. 10. Itaque tum ex Hispaniis, tum ex Italia, Gallia, Anglia, Germania, aliisque regnis ac provinciis, ab Episcopis & fidei quasitoribus informationes in scripta publica redacta, in primo Patrum consessu Viennensis Concilii proposita, cognitionem caussa Templariorum ex integro postularent. Bzov.

Anno 1311. Ad diem Calendarum Octobrium §. 150.
Clemens summus Ponsifex Viennam Allobrogum Abolenvenit. Amplius quam 300. Episcopi, Patres atque nerali §g.
Pralati, prater Cardinales, & Alexandrinum node.
Antiochenumque Patriarchas, ex variis orbis partibus ad Concilium celebrandum accessere B20v.

n. 1. Illi sine mora Templariorum caussam

tractare, accusationes audire: sed opinionibus

DE LA CONDANNATION 306 aliquandiu dissidebant: puniendos enim reos. fiqui fint, absolvendos jure innocentes, servandum ordinem, nec abscindendum tam nobile esse membrum Ecclesiæ, graviter nonnulli monebant : alii contrà judicare, delendos omnes, abolendam Societatis turpislimae memoriam, sani in ca nihil, nihil integri & incorrupti reperiri; quam sententiam Clemens in primis urgebat vehementer, una cum Rege Philippo, qui Confilio cum fratre & tribus filiis intererat. Igitur in secundo consessu, ad mi. cal., April. anno 1312, habito; extinguent dum Templariorum Ordinem decrevere Patres; & Romanus Episcopus sexto Non. Maji sententiam eam promulgavit, hisce verbis ex parte conceptam : Dudum siquidem Ordinem domus militia templi Hierosolymitani, propter Magistrum Tratres, caterasque personas dicti ordinis in quibullibet mundi partibus consistentes, variis & diversis, non tam nefandis quam infandis, prob dolor! errorum & scelerum obscænitatibus, pravitatibus, maculis & labe respersos, qua propser triftem & spurcidam corum memoriam prasentibus subticemus, ejusque Ordinis statum, habitum, atque nomen, non sine cordis amaritudine co dolore, facre approbante Consulio ; non per modum diffinitivæ fententiæ, cum eam fuper hoc fecundum Inquisitiones, & processus superhis habitos. non possemus serre de jure, sed per viam provisionis, seu ordinationis Apostolicæ, irrefragabili & perpetuo valitura fuftulimus sanctione, ipfum prohibitioni perpetua supponentes, districtius inhibendo, ne quis dictum Ordinem de casero intrare. vel ejus habitum suscipere vel portare, aut pro Tem-

plario gerere se prasumeret : quod si quis contrà sa

ceret, excommunications incurreret sententiam ipso fatto.

Delato hoc ad omnes Provinciasedicto, bona Tem- 5. 151. plariorum ubique occupabantur, & de sontibus Tem- Distribuplariis supplicium sumebatur, Bozv. ad ann. tie bono-1312. n. 3. Et bona quidem Templariorum in plarie. Castilia Ferdinandus IV. sisco adjudicabat, in rum. Aragonia verò Alfonsus dabat Ordini militum de Calatrava, qui Toletanæ regionis locus est, repellendis Saracenis instituto: in Lusitania Dionysius Rex Equitibus Jesu Christi, itidem adversus Saracenos pugnaturis: in Anglia Senatus Magnus, anno 1324. congregatus Hofpitalariis, atque Germania partem iisdem. partem Teutonicls tribuebat. In Gallia Ludovicus Hutinus, Philippi successor, anno 1315. duas partes bonorum mobilium & debitorum. tertia Hospitalariis relicta, ac multam deinde pecuniam, pro fumtibus à Patre in eam litem impensis, accepit.

Ipli porro miseri Equites, ferali Viennen- 6, 152. sis Synodi judicio condemnati, infestabantur Mortena ubique, ferro plerique & flamma deleti, ne- aliqui que cessatum suppliciis in eos animadverti, evalere. observante Mezerao, ante ann. 1314. ut integri septem anni illis extinguendis sint confumti: alicubi tamen mortis periculum evaferunt. Nam in Anglia nonnulli ad matrimonium convolavere, Ecclesiæ Anglicanæ Præfulibus frustra reluctantibus, Bzov. ad ann. 1312. n. 4. & in Germania alios in Ordines adsciti sunt. Quum enim Petrus Moguntinus Archi-Episcopus Pictavia redux, à Clemente in Templarios lege agere inter reliquos Germaniæ Præsules sacros juberetur, Papas sen: .

DE LA CONDANNATION tentiam executurus, Calend: Jul. ann. 1311. provinciæ suæ Patres convocat, atramque in Templarios sententiam pronunciare vult. At Hugo Comes Sylvestris, Vir nobilissimus ex Grunbachio, arce Meisenhemio vicina cumy viginti Ordinis sui Sociis, qui omnes palliis albis cruce rubea distinctis induti erant . & fub vestibus arma gestabant, nemine Viros impavidos armatosque arcere auso, ex improviso accedit, atque in amplissimo consessu hæc verba, vultu intrepido & voce clara facit: Ego quidem, Moguntine Prasul, audio bat vos convenisse die , ut me meosque fratres, sancti atque nostro sanguine occupati diuque defensi & Christianis servati templi milites, heic mecum stantes, devoveatis diris, o omni suppliciorum genere è medio tollatis : scito autem, & prasenti tlero tuo indicato; quia gravius quam pro merito in sanctissimum & rei Christiana utilissimum Ordinem animadvertitur, me o meo o fratrum meorum injuste oppressorum nomine, Romanum Pontificem in Glementis iniquissimi juxta & inclimentissimi tyranni locum proxime eligendum appellare, cui Ordinis nostri innocentiam, totique Christiano orbi probabimus. Archi-Episcopus militari hac oratione commotus, & conspectis armis cum cætero clero terrefactus. flatim eam appellationem vulgari mandat, cauffisque appellationis miraculum inferit, quo crematorum fratrum nonnullorum pallia cum cruce, manifesto innocentize siguo, mediis in flammis illæla thanserint. Hugonem verò ac focios bono effe jubet animo, feque pro ils Papam oraturum promittit, quod & diligenter præstitit. Literis illis Clemens mitior in

309

Templarios factus, Moguntino jus de integro quærendi & statuendi dat: iste consentientibus suæ provinciæ Episcopis, accusatos crimine absolvit, Naucler. gen. 44. Nomen tantum & leges samiliæsunt mutatæ personis & reditibus in alios Ordines sacros distributis. Cæterum quod Clemens erga Moguntinæ Provinciæ Templarios clementior quam erga alios suerit, inde sactum arbitror, cum quia Petrum Archi-Episcopum ob redditam sibi sanitatem singulari amore est complexus, tum quia denique animum ejus tantæstragis Regio potius ac proprio arbitrio editæ, sive tædium sive horror subiit.

Tam felix, ut mortis supplicium effugeret 5. 153. cum aliis, non fuit ultimus Templariorum Historia Magister, cujus historiam in fine placet subjungere, sed communis eum clades absumpsit. riorum Natus is erat illustrissimo apud Burgundos in Magistici. Bisuntinensi diœcesi genere, sed pauper, quia lege Gallica paternæ opes omnes fratri natu majori cesserant. Quotquot inspexi auctores, eum Jacobum de Molay, aut Molam, vocant : Carolus du Fresne autem in Gloss. ex stirpe Dominorum de Nolay procrevisse monet. Fratris primogeniti jugum excussurus, ac propria virtute viam ad opes honoresque sibi paraturus, militiæ Templi nomen dat, in qua primum constitutus Prior, deinde post obitum Monachi Gaudini commendatione Principum, Magister Ordinis eligitur. Tortosam expugnavit und cum Almerico Tyri Domino, & exinde aliquot annis bellum adversus Sarracenos fortiter gestit, donec à Babylonico Sultano sa expulsus in Franciam venit. Mezeraus scriQue five inepta, five sapiens & viro gravi digna fuerit desperatæ caussæ desensio, ejus suctorem à flammis vindicare non potuit. Namque illustrissimus Princeps, & potentissimorum militum Tribunus, gemino cum Achate, accenso in rogo Parisiis vitam finit, atque dum is extruitur, ad circumstantem turbam, filentio petito, hunc in modum differit: Ego extreme vita tempore, cum inutili mendacio lacus esse non debet, vera esse nego, as per omnia numina juro, que de Templariorum impietate, criminibusque & ante jastata, & nunc recitata sunt. Ordo enim ille sanctus, justus ac Orthodoxus est. Ego tamen extremo supplicio dignus, qui Pontifice Regeque hortantibus , flagitia impia sceleraque ementitus sum in Ordinem meum de religione Christiana optime meritum. Quod utinam , ô utinam , factum non effet! Sed quod unum superest, meis delictis, si venia locus est, ignosci postulo, ultroque graviores etiam poenas deposco, si quo modo divinum Numen patientia placare, apud hemines misericordiam hac calamisate movere possim. Vita mihi precaria quid opus est? tanto prasertim scelere impietateque, ad quod provotor, retenia. Bzov. Ardens neque ipse, neque socius uterque à conftantia descivit, sed innecentiam, quoad potuit, Ordinis astruens, tanquam cruciatum non sentiret, expiravit, tantamque integritatis opinionem nonnullis reliquit, ut offa atque cineres ejus colligerent, Martyremque eum faterentur, ac omnes Templarios, pari cruciatuextinctos postea colerent, tanquam sanctitate conspi- 🛂 154. quas. Continuat. Tyr. 1. 5. c. 13.

Excidio Templariorum non diu supervixere encidili sjus auctores, Papa Avenionenfis & Galliarum Templa.

DE LA CONDANNATION Rex. Etenim Clemens V. ad xII. Calend. Majas anno. Æ. V. 1314. Pontificatus autem octavo, mense decimo, variis diu ægritudinibus afflictatus, post dysenteria, & stomachi laterumque dolore confectus diem clausit extremum. Philippus autem pulcher non diu post candem ivit viam; nam ejus Filius Ludovicus X. die S. Stephani primi Martyris, dicto anno, à Remensi Archi-Episcopo est sacro oleo inunctus. Refert Fulgofus apud Hospinian. & Wolf. Templarium quendam, gente Neapolitanum, in urbe Burdegala adignem damnatum . confpectis ad fenestram Pontifice ac Philippo Rege, magna voce in hæc verba prorupisse: Savissme Clemens Tyranne, posteaquam mihi inter mortales nullus jam superest ad quem appellem pro gravi morte, qua me per injuriam afficis, ad justum judicem Christum, qui me redemit, appello, ante cujus tribunal te voco, unà cum Philippo Rege, ut intra annum diemque ambo illic compareatis, ubi caussam meam exponam, 😎 jus fine pravo affectu ullo administrabitur. Intra id quoque tempus Clementem ac Regem mortuos. Equidem quo historiam aut confirmem aut refellam, mihi non suppetit; video tamen Drexelium Societatis Jesu Patrem & credidisse . & cordi adeo habuisse, ut l. 2. de tribun. Christ. G. 3. exclamarit : Quis neget .. geniale aliquid, \$. 155. @ divinum hic intervenisse, supreme Numine Orle un consascente ?

de ini-

bela

X

Confideratio recensiti jam Templariorum excidii diversas sponte suppeditat observatiorum, fa nes haud negligendas, five tantæ cladis Au-Po & fi ctores, five caussas illius, sive cladem ipsam nem be- intucamur, Auctor enim primus erat Gallise Rex, rujus exemplum Reges & Principes cateri imitabantur. Ordinem fundarunt nobiles Galli, Synodus in Gallia coacta confirmavit. Reges Gallia beneficiis & dignitatibus auxerunt, Philippus Pulcher, è gloriofissimis Franciæ Regibus destruxit evertitque. Nempe Societates & Societatum præsides unde initium & incrementum cepere, elapso fatali termino, fæpe & finem habent. Quemadmodum S. Johannes vidit decem Reges Bestiæ vires as potestatem suam non solum tradentes, sed & rursus eripientes, meretricem infestando, nudando, comburendo, & carnes ejus, pingues divitias comedendo. Num & qui primus dedit, primus repetet? Saltem qui tribuit plurimum, recepto pauculo non acquiescet. Beatus, qui facit: namque Deus id ejus animo indidit : Beatus qui videt , namque dicet : Sapiens es Deus & fanctus & mirabilis!

Facere incepit Philippus Pulcher hoc nomi. 5. 156. ne excusatus ab his, culpatus ab illis, num Philippi laudatus à quoquam ignoro. Princeps erat bel-leus & licosus, eoque semper pecuniæ indigus: hac eulpa. abundabant Templarii, qui rebus Gallicis proderant nunquam, incommodabant sæpe. Sed & erat confilio prudens, judicio acer, ad audendum intrepidus. Noverat, & templum & Hierosolymas, & Palæstinam universam diris devota, & Dei sententia barbaris gentibus tradita. Dolebat, Orientem Occidentis frustra, Franciæ in primis consumere vires. Quid ergo templi custodibus, quid militibus pro Hierofolyma pugnantibus opus? Verè haetenus & laudabiliter : sed innocentes juxta & reos communi involvere excidio, & sup-

DE LA CONDANNATION 114 pliciis durissimis extinguere omnes, prohibet justitia, soquitas, c'ementia.

Atqui verò & à Clemente Patre hæ abfue-Clementis re virtutes. Condemnavit is Templarios, equi-Papa cul- dem Regio potius quam suo arbitrio, tamen damnavit, imò & Cubicularium, qui anno ætatis undecimo in Ordinem adscitus visa & audita ministravit. Condemnationem ad teffaretur . Synodum rejecit, fententiæ invidiam eidem conflaturus: ad Synodum convocavit, & Regis ad nutum voluntatemque inflexit. Agnoverant Templarii Romanum Pontificem Dominum, huic parebant exempti ab altera juridictione, ut vi privilegiorum non nisi à Papa ejusque Legatis caussa ipsorum tractari debuisset : sed cives filiosque Dominus & Pater inclemens hostium committit libidini, non tuetur, non defendit . non judicat . ne displiceat. O quam sunt interdum Vicarii Christi Christo dissimiles ! is enim promissa subditis sibi civibus servat privilegia, eorum caussam non accusatori, non calumniatori, non hosti judicandam relinquit: fed suosipse judicat, emendat, & innocentes absolvit!

§. 158,

In exitium Templarios præcipitabant divitiæ & luxus fastusque inde ortus. Hæc sæpius Re-& Cleri gum iram, præfertim Anglicorum, in Monacir noxia chos & Clericos concitabant. Ita Richardus I. fe miserum esse, non Regem querrbatur, bona regni possidere albet es nigros Monuches es Ordinis diversi Canonicos, sibi minimam portionem relitiam. Addit: Eleemojynas populi distrahunt er expendent in pravesulus, dam magis cogitunt de fuarum pannis meretriticum, quàm de fuarum vestimentis vel libris Ecclesiaru m. - - - Tolerabile malum videre sur , si sus guli suas Mulierculas observarent, & saltem thorum non invaderent alienum, Gervas. in Chron, De Eduardo I. Polyd. Vergil. Prudentia summa, religionis studiosissaus, insolentia sacerdotum inimicus acerrimus, quam ex opibus cum primis proficisciputabat, quam ob rem legem ad Manumortuam perpetuasse fertur, ut ita corum luxuries coerceretur. Quid superiori seculo Henricus VIII. Rex Catholice Romane doctrine deditissimus. de Monachis tanta opum abundantia five non utentibus, five impiè abutentibus flatuerit, in recenti adhuc ômnium versatur memoria, & corum maxime, qui bona illa à Rege occupata aliisque usibus destinata, ad se & sodales suos divino humanoque jure pertinere existimant, Quare neque mirum est, omnem eos nostra zetate operam dare, ut possessas quondam beata in infula divitias, luxui & ambitioni fufficientes, recuperent. Sed laudatus esto Deus, qui pravos Monachorum nondum emendatorum conatus per Wilhelmum Regem MARIAM Augustam reprimit evertitque . & porro aliis in Regnis excitabit Principes magnos ad justa sua judicia exercenda in eos, qui facultatibus Ecclesia legatis abuti, otiari, luxuriari, impotenter agere, ima superis miscere & Regibus Principibusque dominari, quam vitam vivere sanctam & tranquillam; indagare, agnoscere & propagare veritatem, aliena omittere negotia, & commissos sibi greges verbo Dei pascere malunt.

Clades ipsa, nisi ejus caussas exposuisse- 5. 159. mus, in fluporem nos daret æque ac feculum Templas quo accidit. Templarii subito destruuntur, mi- vierum vantibus universis, quomodo tanti Domini sit non nimie

DE: LA CONDANNATION insperate poterant extingui, Rolewink, in fasc. Temp. Ordo erat potens valde, neque nimium recens. Potentiam dabant fociorum multitudo, divitiæ & genus illustrissimum, quo Regibus & Principibus conjungebantur: possidebant urbes, oppida, arces, testaturque Matthæus Paris, sua jam ætate habuisse 9000. maneria: est verò Manerium lingua Britannica fundus colonis elocatus, Domino terræ sectam & servitium debentibus. Coperat anno 1118. eoque duraverat annis 187. i. e. viginti & septem jubilæis, jubilæo pro feptem annorum Julianorum periodo sumto, si finem referimus ad ann. 1307. quo destrui palam cœpit, aut jubilæis viginti & octo, five annis 194. si exitium Templariorum ponimus ad ann. 1314. quo ipsorum destructio est consummata. Scilicet metuebantur, non amabantur; Reges, Principes, aliosque Viros illustres fastu aut injuria offendebant potius, quam cultu, submissione & officiis sibi devinciebant; familiarum bona cum mobilia tum immobilia, rapacium instar Harpyiarum, occupare omnia nitebantur; regnis inhiabant, regnorumque provincias autemebant pecunia, aut emendicabant prece, aut vi & fraude involabant; potentiorum amicitiam & federa contemnebant, lites ac jurgia vel serebant vel fovebant; De opibus immensis dare petentibus aut renuebant, aut dabant ut plus acciperent. Quam profecto viam quisquis init pergitque, five fingularis persona, five Ordo universus, isque numerosissimus & divitiis atque potentia florentissimus, ad exitium pronus non vadit sed currit : si tardius incurrit, mora supplicii gravitate compensatur.

Si temporis angustiam subeat mirari, intra §, 160. quod comprehensi fuere, vesperas cogita sicu-Similis lus, & nili pigeat historiam vel te accurate vesperis nosse, vel me hoc loco repetere, audi. Friderico II. Imperatore & Neapol. Siciliæque Rege die Decembr. xIII. anni MCCL. in Florentino Apulize castro fatis defuncto, Manfredus filius illegitimus, ceu regni gubernator & fratris Conradi in Germania agentis conflitutus vicarius, universam facile Siciliam cum regno Neapolitano in potestatem suam redigit, præter Neapolin ipfam, Capuam & Aquinum, quæ Innocentii IV. Romani Pontificis sese imperio subjecere. Papa urbes in amplexus suos ruentes non modo lætabundus fuscipit, sed & auxilia novis civibus adversus veterem Dominum pollicetur ingentia, atque spe occupandi regni ductus, Lugduno Gehuam anno MCCLI venit; mox facto apparatu magno, quamvis vano irritoque, reghi Siculi jura Ciarlotto Angliæ Regis fratri confert. Interea Conradus ex Germania in Italiam. numeroso cum exercitu movet, Capuam, Aquinum & Neapolin rebelles capit vastatque: sed præcipiti fato, nonnulli ajunt veneno Manfredi cura ministrato, extinctus vitam & regnum anno 1253. amittit. Quare istud Innocentius IV. occupare cogitat, & forte occupasset, nisi mors ejus anno 1254. secuta confiliis intercessisset. Tum Manfredus copiis auctus Siciliam ac Neapolin luftrare. & vel fibi vel Nepoti Conradino absenti subjicere. Romanis autem Episcopis , Alexandro IV/ &

DE LA CONDANNATION 218 Urbano IV. Innocentii successoribus, regno inhiantibus & Manfredum sacris interdicentibus palam bellum inferre. Urbanus contrà . in Trecensi Gallica civitate ex patre veteramentario sutore natus. Carolo Andino Duci & Narbonensis provinciæ Comiti, Ludovici Sancti Galliæ Regis fratri , per Cardinalem cum diplomate in Galliam anno 1262. misso. utriusque Siciliæ regnum offerte, hac tamen conditione, ut id suis sumtibus armisque comparatum, nihilominus ab Ecclesia se habere agnosceret. & sedi Apostolica honestum quotannis tributum folveret. Carolus capto cum fratribus confilio & firmatus milite, anno 1264. mense decembri, Romam venit, ibique ipso Epiphanias die anni proximè secuti, cum Beatrice conjuge, à Clemente IV. Urbani successore, è Narbonensi provincia oriundo. utriusque Siciliæ Rex coronatur. In Campaniam progressus Mansredi legatis de pace vel induciis acturis, respondet ferociter : non nisi bella se velle, daturumque operam, ut vel Manfredus à se in tartara detrudatur, vel Carolus à Manfredo in Paradifum ablegetur. Itaque Manfredum, ab Apula nobilitate proditum, & acie cæsum prope Beneventum vincit, Neapolin victor intrat, & Siciliam subjugat anno 1265. Post Conradinum Friderici II. ex Henrico filio primogenito nepotem. avita regna repetentem, in prælio captum & per annum jam in carcere detentum, Clementis Papæ monito : Vita Conradini mors Caroli. mors Conradini vita Caroli, incitatus, Neapoli anno 1268, invidiosè, ante Carmelitarum templum in foro decollat. Siculo & Meapolitano regno adricit anno 1277. Hierofolymi+ tanum, ejus juribus à Maria Virgine, Antiochiæ Principis filia, donatus: Neque iis contentus, de Constantinopolitano quoque imperio invadendo, & Michaele Palæologo expellendo cogitat, Italiam ceu Senator Romanus & Imperii Vicarius concupiscit. Sed magnis ambitiofisque conatibus tumultus ob-Ritere domestici. Quum enim præfecti, & qui alia munera per Siciliam ipsius nomine administrabant Galli, cives iniquius tractarent . & cum in mulierum pudicitiam, tum in fortunas vitamque hominum sævirent : de insula ex Gallorum servitute in libertatem vindicanda confilium suscipitur. Pandulfus Collenutius tanti facinoris auctorem laudat Joannem Preculam Salernitanum . Manfredi Medicum : Flav. Blondus Joh. Prochitium, & Platina Prochysam appellant. Mezeræus fuiffe scribit Prochytæ, infulæ in mari Tyrrheno, non procul à Puteolis Campaniæ opido fitæ, Dominum, sed à Carolo ob proditionem ejectum. Quisquis fuerit, re cum Siciliæ proceribus deliberata. Constantinopolin primum profechus Imperatori confilia Caroli patefacit: deinde in Cataloniam contendens Regnum infulæ Petro Aragonico, Confiantiæ Manfredi filize marito offert : binis quoque itineribus Romam susceptis in partes adducit Nicolaum III. ex Urfinorum familia oriundum Carolo non tantum formidolosam vicinis Dogentiam invidentem, sed & aratum, quòd cum filiam illius pro nepote in matrimonium petiisset, à Carolo risu esset exceptus. Itinera fecit Procula monaftico indutus vestitu, &

DE LA CONDANNATION negotium solidis octodecim mensibus tam sagaeiter tamque prudenter gessit, ut Galli de periculo ante quam ingrueret, ne quidem suspicati sint. Convenerant Siculi, ut secunda Paschæ feria, quæ tum incidebat in diem 30. Mart. anni 1281. sub vesperam, ad primum campanæ sonum, singuli repertos apud se Gallos & ubique obvios, nullo sexus discrimine obtruncarent. Nec defuere sponsioni; quin ubi indictus dies & horn illuxere, ex improviso Gallos adoriuntur, omnesque in universa insula, duarum horarum spatio, ne unico quidem mortem elapso, trucidant: tanta ardentes five iracundia five crudelitate. ut ficubi gravidas è Gallis feminas scirent. matres cum fetu ferro transfigerent; ne quid de Gallico sanguine in Sicilia restaret. Carolo Rege ipto Neapoli agente.

5. 16t.

Vesperis Siculis placet subjungere Matutinas Gallscas, ut aliqui appellarunt Lanienam Pari-Parifien- siensem, tanto horridiorem; quanto erant mactati innocentiores. Quum enim Evangelici in Gallia neque bello extingui, neque suppliciis à novæ, ut dicebatur, religionis studio absterreri possent, Carolus Rex, inito prius cum Philippo II. Hispaniarum Rege, Elisabetæ uxoris & Caroli Sororis opera, federe, quo Tridentini Concilii jurarunt confirmationem, communi omnes regni sui Protestantes excidio delere statuit. Observarunt curion, primam de illa cæde deliberationem. Guisio potissimum instigante, Blessis eodem in conclavi, in quo post Ducem Henricus trucidari jubebat; alteram verò, quam Dux Andegavensis Caroli frater; & postea Succesfor .

for, moderabatur, in Gondiacis ædibus apud S. Clodovæum, Henrici Regis parricidio à monacho Jacobo Clemente perpetrato contaminatis, institutam fuisse. Carolus ut Evangelicos certius in infidias pertraheret, cos tractare blandissime, Colinium senem venerandum & partium caput Patris instar colere, Henrico Navarro Reformatæ adhuc religioni addicto Margaretam fororem desponsare, præcipuos ex universo regno ad nuptias invitare, ut Papa Regem Huguenotum ferè crederet. Tamen appropinquante tempore, ad perficiendum execrabile propositum destinato. haud parum angebatur animo, & capta fortè reprobasset consilia, nisi Catharina mater identidem monuisset, præstare multum ut putrida membra abscindantur, quam sinus Ecclesia diutius laceretur: quanquam & ipsa & Andegavensis Dux difficulter impetravere, ut hora inftante ordiendæ stragis signum dari permitteret. Quin ubi jam erat datum', & condicto citius, Regina matre, Henrico & Guiso curantibus, differri aliquantulum instituti petebat expeditionem, sed irritis precibus, quòd reliqua factio contra niteretur. Cædis initium à Colinio Lutetiæ fiebat, cujus abscisfum caput Romam Pontifici mittebatur. Henricum Navarrum Sponsa Margareta, Condéum Nivernius affinis periculo exemit, missam audituros: sed reliqui, in quos inciderunt sicarii & carnifices, occisiomnes. Lutetiam imitatæ cæteræ Galliarum urbes, ferro in Evangelicos fæviere, ut paucissimas intra horas uno die, qui S. Bartolomæo sacer erat, anno 1572, supra centum millia utriusque sexus occubuerint. X,

320 DE LA CONDANNATION duviis innocuo miserorum sanguine tincis.

Rogamus Deum, ut Reges & Principes, \$. 162. & omnes penes quos est rerum hujus mundi Epilogus. moderamen, à crudelitate & injustitia ad æquitatem convertat, nostros autem animos gladio & igne verbi sacri emendet, ne castigari durius aut excindi mereamur: ut præterea Evangelium Sanctum per universum orbem propaget longe lateque: sic ejus luce tandem & illustrabitur devota jam diris terra, & populus incredulus, ob cædem Filii Dei exul & extorris, Deo & Messiæ templum struent, custodientque cor purum & veritatis secundum pietatem studiosum!

Fin du premier Tome.